CLIARANTE-SIXIÈME ANNÉE Nº 13989 - 4.50 F

MARDI 26 DÉCEMBRE 1989

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY — DIRECTEUR ; ANDRÉ FONTAINE

Après plusieurs jours de violents combats dans la capitale et en province

# Les insurgés et l'armée roumaine prennent le contrôle du pays

### Le « devoir d'ingérence »

A question restera sans doute théorique, puis-que les nouvelles autorités de Bucarest semblent désormais contrôler suffisamment (a situation dans leur pays pour venir à bout sans aide extérieure des derniers tueurs de Ceausescu, H reste qu'il a été question à plusieurs réprises pendant ce wask-end dramatique d'une aide militaire à la Roumanie, et que M. Roland Dumas a évoqué, à juste titre, la possibilité d'une e intervention d'urgence », cette « notion nouvelle à laquelle les Etats ne sont pas encore habitués ».

Sur le fond, en effet, aucun doute n'est possible. Les masscres et atrocités commis en une semaine, en particulier à Timisoara, par la Securitate appelaient une action aliant bien au-delà des protestations

IN Pol Pot est toujours inacceptable, « a fortiori » dans une Europe qui n'avait rien connu de tel depuis la barbarie du nazisme, et qui croyatt avoir affirmé, à Helsinki st ailleurs, une conception des droits de l'homme dont la chute du mur de Berlin, célébrée ce même jour de Noël à la porte de Brandebourg, a été le plus belle

Il serait d'ailleurs utile, au Il serait d'ametre utes, au moment où de nouvelles struc-tures s'ébauchent à l'Est et où certains s'inquiètent à l'avance du comportement d'une Alle-magne réunifiée, de pousser ce s processus d'Helainki » besu-coup plus loin, jusqu'à la recon-naissance, de la part de la com-munauté des démocraties, d'un droit de regard et d'interserdroit de regard et d'interven-tion. Il ne s'agirait pas, bien sûr, d'interdire à des partis, y com-pris des extrêmes, de se pré-senter aux suffrages des électeurs, mais d'empêcher ces partis de liquider la démocratie si d'aventure ils parvenaient au avait existé en 1933, Hitler

unde prudence

(24.

# 51

....

. .-

---22 نار ان ا

. .

. . . . .

n'aurait pu aller bien loin. Cela dit, ce n'était pas un signe de « nouvelle pensée » que d'inviter l'URSS à participer à cette besogne en Roumanie, comme l'a fait M. Dumas, et encore moins de l'en charger toute seule, comme l'a fait son collègue de Washington. M. Beker, trop heureux de créer un pendant à l'opération américaine à Panama.

PiEN sûr, une intervention soviétique eût été un moindre mai que le maintien à Bucarest de la tyrannie du clan Ceausescu. Mais c'est mal connaître le terrain que d'imaginer l'armée rouge accueille triomphalement à Bucarest. L'URSS, même celle de la perestroita, reste perçue par la mémoire populaire à l'Est comme le foyer d'origine du stalinisme. Elle est aujourd'hui fort en retard sur ses alliés an matière de démocratie, et sa longue tolérance envers la dic-tature Ceausescu n'ejoute rien su prestige de M. Gorbatchev. N'oublions pas non plus les litiges territorisux qui ne manqueront pas de surgir à propos de la Moldavie — annexée per l'URSS pendant la guerre — tout comme avec la Hongrie à propos de la Transylvanie, un sutre facteur qui rendait hasar-deue une intervention directe deuse une intervention directe de Budapest. Les Grands ont beau être attachés à leurs afiances, le drame roumain ne peut être laissé entièrement à l'appréciation de l'une d'entre elles. C'est toute l'Europe qui



## Les derniers membres de la Securitate traqués dans leurs retranchements

Après une brève accalmie diman- soixante-dix mille morts depuis le che après-midi, les combats ont repris dans la soirée à Bucarest, où des tirs étaient encore entendus lundi matin 25 décembre. Des affrontements se poursuivaient également dans plusieurs villes de province. Les estimations les plus diverses circulent sur le nombre des victimes. La radio hongroise, se référant à des « sources étrangères », a parlé, lundi matin, de

début du soulèvement, le 17 décem-

Les nouvelles autorités roumaines se refusent, pour leur part, à citer des chiffres précis. Elles confirment, en revanche, que l'ancien dictateur, Nicolae Ceausescu, et sa femme Elena ont bien été arrêtés et sont actuellement au secret en attendant d'être jugés.

raison des poches de résistance dans lesquelles se maintiennent des partisans de l'ancien régime résolus et bien armés, la plupart des observateurs ont constaté que l'armée régulière, qui soutient les insurgés, prenait progressivement le contrôle du pays.

Tous excluent un renversement de la situation politique au profit de l'ex-Conducator. C'est d'ailleurs l'une des

Si la situation reste très tendue en raisons pour lesquelles l'URSS n'a pas retenu l'hypothèse d'une aide militaire aux nouveaux dirigeants roumains - qui ne l'ont d'ailleurs pas demandée, comme l'indique cidessous M. Iliescu, qui apparaît aujourd'hui, au sein du Front de salut national, comme le nouvel homme fort du pays.

## Bucarest sous les rafales

de notre envoyée spéciale

Le centre de Bucarest se parcourt d'une allure dégagée, en file indienne, au plus près des murs. Les balles traçantes et les mitrailleuses lourdes observent parfois une trève, mais personne n'en profite pour marcher an milieu du boulevard Maghern. Le silence, dans l'état actuel de la révolution en Roumanie, n'est pas beaucoup moins inquiétant.

Les véhicules sont plus rares encore que d'habitude. Il ne passe dans le centre que des blindés et des camions chargés d'adolescents, drapeaux au vent,

n Inquiétude à Pékin

aide humanitaire

■ Des soldats inexpérimentés et mal équipés face

■ L'attitude de Moscou et des puissances occiden-

Les réactions à l'Est et à l'Ouest : solidarité et

tales et l'hypothèse d'une intervention militaire

aux miliciens de l'ancien régime

■ L'arrestation de la famille Ceausescu Trois jours de bouleversements

Timisoara est entrée dans l'ère du soupçon

qui chantent leur gaîté sur un air sent en courant. Ils vous serrent de football, mais qui sont bien très fort, vous recommandent de les seuls. Chaque voiture, chaque passant, qui se dirige vers le centre est fouillé par des comités révolutionnaires hétéroclites, qui tentent d'empêcher l'introduction d'armes ou de munitions dans le périmètre de tir.

Les couples se tiennent résolument par le bras, chacun sa chapka sur la tête et deux ou trois pains dans le cabas. Ils font de longs détours plutôt que de traverser les avenues, après avoir demandé à ceux qui en reviennent si on tire dans cette direction-là. Les jeunes traver

page 3

Au pied des vitrines brisées sur le boulevard Magheru, les habitants ont posé des bougies à

sent ensuite.

la mémoire des morts de la manifestation du jeudi 21 décembre, qui a donné le signal de départ du dictateur. Des bougies et aussi du pain, cette denrée si précieuse dont Nicolae Ceausescu accordait une ration de 300 grammes par jour à ses **CORINE LESNES** 

très fort, vous recommandent de

ne pas avoir peur et vous embras-

Lire la suite page 3



## Un entretien avec le nouvel homme fort

M. Iliescu: « Tout est à refaire, de A à Z »

a été donnée au Monde le dimanche 24 décembre, vers près une proclamation solennelle du Front de salut national. M. Iliescu était entouré de trois proches collaborateurs et de culièrement chaleureux à de difficultés car notre révolu-

L'interview de M. Ion Iliescu l'égard de la France, dont il tion est l'émanation d'un mouve-été donnée au Monde le « attend beaucoup », M. Iliescu ment spontané et sans expé-manche 24 décembre, vers a ri lorsque nous lui avons rience. La résistance du vieil 13 heures, sur le plateau de la demandé s'il serait le futur pre-télévision quelques inssants mier ministre. L'un de ses proches a alors renchéri : « Il sera aux situations de ce type. Ils ont président. »

 Quelle est la situation exacte à Bucurest et en province ? »

appareil est atroce. Ses agents étaient destinés à la répression et été bien formés, bien équipés.

Propos recueillis par **GEORGES MARION** 

Lire in suite page 5

# Amère victoire au Panama

Le général Noriega, réfugié à la nonciature, échappera vraisemblablement à la justice américaine

de notre envoyé spécial

C'est un conte. De fées pour les uns, dramatique pour les antres, mais un conte de Noël en tout cas : le général Manuel Antonio Noriega, hier « homme fort » de Panama, a déposé les armes un 24 décembre. Le commandant en chef des forces armées, ennemi juré des Etats-Unis, est actuellement réfugié à la nonciature apostolique, dans la capitale panaméenne, et a demandé l'asile politique à

Madrid et à La Havane.

Cinq jours après le début de l'invasion américaine, le but officiel de cette colossale intervention semble atteint. Du moins en partie, puisque le nouveau prési-dent, M. Guillermo Endara, a précisé qu'il n'était pas question pour lui de passer outre à la Constitution de son pays. Elle ne prévoit pas l'extradition de ses ressortissants, et le général Noriega ne devrait donc pas être jugé par un tribunal américain comme le souhaitait le président George Bush.

" Dieu est américain, ou je n'v comprends rien ., disait plaisammet un observateur au moment où la nouvelle était annoncée. Ce « cadeau de Noël »

n'est pourtant pas tombé du ciel. Depuis plusieurs jours, des négociations étaient en cours entre les difféentes parties. Et l'aboutissement de ces discussions ne repré-sente que l'ébauche du règlement d'une situation autrement plus dramatique.

Le vice-président et ministre de la justice, Ricardo Arias Calderon, a beau louer ce « moment de réconciliation nationale », la réalité est plus amère. Pour arriver à un résultat somme toute modeste, les autorités américaines ont déployé les grands moyens, et négligé les « petits ».

Vingt-cinq mille militaires américains se trouvent actuellement sur le territoire panaméen. Non contents de sous-estimer, de manière assez grossière, la résistance des partisans du général, les forces armées des Etats-Unis ont aussi négligé de s'intéresser an maintien de l'ordre.

Il suffit d'arpenter rapidement les rues de Panama pour s'apercevoir de l'ampleur des dégâts. Magasins saccagés, garages dépouillés, voitures désossées en travers de la chaussée.

> **DENIS HAUTIN-GUIRAUT** Lire la suite page 6

Noël sous haute surveillance à Pékin

Troisième saison sans neige Le marché des fabricants de matériel et de vêtements a chuté de 10 % à 30 %

Abandon de Jacques Lafitte sur le terrain boueux de Chevilly-Larue

Policiers et mouchards dans la cathédrale page 16

page 15 Le départ du Paris-Dakar

paga 9 Le sommaire complet se trouve page 16

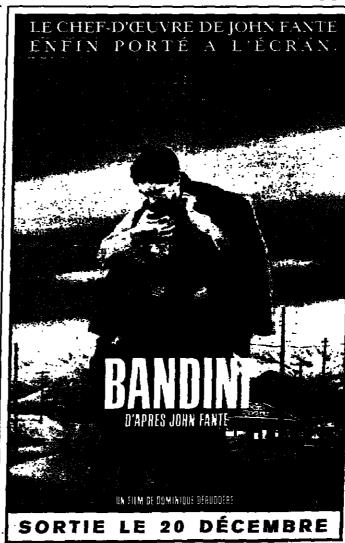

A L'ETRANGER : Algéria, 4,50 DA; Marce, 5 dz.; Turnin, 600 m.; Allemagna, 2 DM; Autricha, 20 sch.; Belgique, 30 fr.; Canada, 1,95 S; Antiliat/Rifunica, 7,20 F; Côte-d'voire, 425 F CFA; Danemark, 11 kr.; Espagna, 160 pas.; G.-B., 60 ps.; G.-B., 60 ps.; Sanda, 150 dz.; Irlanda, 90 ps.; India, 1 800 L.; Libya, 0,400 DL; Lissenbourg, 30 f.; Norwiga, 12 kr.; Pays-Bea, 2,25 ft.; Portugal, 140 esc.; Sining, 335 F CFA; Subcle, 12,50 ss.; Suises, 1,60 L; Lissenbourg, 30 ft.; Norwiga, 12 kr.; Pays-Bea, 2,25 ft.; Portugal, 140 esc.; Sining, 335 F CFA; Subcle, 12,50 ss.; Suises, 1,60 L; Lissenbourg, 30 ft.; Norwiga, 12 kr.; Pays-Bea, 2,25 ft.; Portugal, 140 esc.; Sining, 335 F CFA; Subcle, 12,50 ss.; Suises, 1,60 L; Lissenbourg, 30 ft.; Norwiga, 12 kr.; Pays-Bea, 2,25 ft.; Portugal, 140 esc.; Sining, 335 F CFA; Subcle, 12,50 ss.; Suises, 1,60 L; Lissenbourg, 30 ft.; Norwiga, 12 kr.; Pays-Bea, 2,25 ft.; Portugal, 140 esc.; Sining, 1,80 ft.; Suises, 1,80 ft.; Suises

Union soviétique

## Les âmes grises

par Emile Vorilhon

TRAIT LIBRE

OSCOU... perdue au bord de l'immense espace. Vide, alanguie, flottante comme un manteau trop large sur un corps amaigri. Mos

lci tout est vieux. Les lieux, les places, les bâtiments, les tramways, es pavés disjoints, les camions, les boutiques, les ascenseurs asthmati-ques. La nuit même paraît du début du monde. Sous une pleine lune voilée, dans une clarté jaunâtre tenue à bout de bras par des lampadaires – épouvantails d'où te une incertaine lueur, défilent des autobus brinquebalants qui, de temps à autre, s'arrêtent devant des cabanes défoncées où ils sont pris d'assant par des sil-houettes encapuchonnées. Dès 16 heures, au coucher du soleil.

Des automobiles poussives puant l'essence bon marché tournent sagement autour des statues de Lénine et d'autres grandiloquentes métaphores d'une époque révolue. Toutes sont usées par le temps. Aucune n'est restaurée. Plus loin, vers l'Arbat, la foule grise, sac vers l'Arbat, la foule grise, sac plastique en main, se presse vers les rares magasins où il reste encore quelque chose à acheter. Les femmes ressemblent à des poupées qui auraient fait une indigestion de son, et les hommes à des bonshommes de neige qu'on aurait peints en gris. Les jeunes tentent, sans grand succès, de se différencier de leurs aînés, mais on sent biea, à l'embonpoint maissant des uns et à la poussière qui recouvre déjà les autres, que tous leurs efforts sont vains et que le milieu, bientôt, les dévorera aussi.

Ici, les âmes sont grises. Le pâle

Ici, les âmes sont grises. Le pâle soleil de novembre qui fait resplendir les dômes d'or et le vert tendre des toits ne parvient pas à briser une nostalgie qui ne cède qu'à une autre griserie, celle de la vodka, autre expression d'une séculaire tristesse... Mon ministre part pour Pietropavlosk au Kamtehatka. Il va falloir festoyer encore avant ces neuf heures de Jet vers le Pacifique et ses infinies perspectives. Tout sera bien prévu, réservé. Le salon sera particulier — bien particulier, — la nourriture sera lourde — bien lourde — et les plaisanteries grasses, bien grasses. Où se cachent la poésie russe, l'insolente élégance, la sensibilité slave ? Je ne suis entouré que de personnages cupides, obséquieux et vulgaires. Qu'ils aient le pouvoir n'en fait que de plus abominables boyards. L'un d'eux m'a dit ce matin que le stalinisme n'était qu'un tsarisme

Et maintenant? Le règne d'une génération s'achève. Tout indique

Les mots changent. L'idéologie aussi. Mais le despotisme de caste — cette aristocratie dévoyée par la vie quotidienne - demeurera. Les nouveaux messieurs ont les dents aussi longues et l'esprit aussi court que leurs pères. Comment auraient-ils pu se trouver là s'ils n'avaient eu les unes et l'autre? Leur galimatias pseudo-économique remplace la langue de soviétiques, ne peut pas se battre pour elle. Tout au plus peut-il pas-ser de la servitude de la peur à

Moscou... lumière d'un empire en ruine, tombeau de la plus grande illusion de l'histoire des hommes, abrite encore dans ses

politique relève davantage d'une pour relancer l'URSS dans la querelle d'encyclopédistes que course à la puissance. Les autres, d'une révolution. Un peuple qui ne course à la puissance. Les autres, rous les autres – liberté, richesse – connaît la démocratie que ce que ne sont que des mythes auxquels l'on en voit dans les romans-photos à épisodes vendus au kilo par les nationalisme recèle bien des danchaines américaines aux télévisions gers.

#### et la force

Le jour où le Russe sentira l'humiliation à laquelle ses maîtres l'ont conduit – et par là je ne veux pas simplement parler du retard économique qui ne cesse de s'agrandir – mais aussi du terri-fiant infantilisme dans lequel on l'a contraint de se complaire depuis 1917 – ce jour-là surgiront de nou-veaux « faux Dimitri » vengeurs qui seront bien capables de capita-liser à la fois la bonte et la force, l'humiliation et la puissance armée pour faire renaître une nouvelle

Moscon, capitale des armées La plus grande menace qui plane sur le futur de notre planète n'estpetite oligarchie nationaliste et démagogne qui s'en servirait dans l'illusion que son pouvoir en serait assuré pour mille ans ?

Car ce qui se passe à Moscou, tout le monde le sent bien, est le prologue de l'histoire du XXI<sup>e</sup> siè-cie. Sekon son issue, la planète verra s'ouvrir un siècle de patr – le premier sans doute — ou un nou-veau siècle de crises et de guerres. Un point nodal de l'histoire comme il n'y en a que cinq ou six par millé-

Ici tout est vieux. Un morceau du XIX siècle égare dans cette fin du XX siècle. Mais quel morceau! L'URSS ne sait que faire. Les dirigeants, tous empreints du scien-tisme de la révolution industrielle, sont incapables de juguler la lente désagrégation d'une économie qui flancs la bête humaine. L'homme nouveau n'a existé que dans les faisait voici encore peu la fierté de toutes les gauches du monde. ouvrages de propagande. Mais le nouvel homme nous réserve bien des surprises. Il n'a pas encore pris conscience de la défaite qu'il s'est infligée à lui-même. Un empire qui L'homme de la rue est comme un chien dont le maître a lâché la laisse et assiste sans comprendre à un théâtre d'ombres au bout duquel il ne voit que plus de misère. Le reste du monde, médusé et inquiet, n'ose intervenir autre-Et c'est le seul levier collectif ment que de la voix et du geste. oui reste aux nouveaux maîtres Emile Vorilhon est industriel

#### La honte

elle pas de savoir que la première puissance militaire du monde pourrait passer, sans que personne n'en se mais, sous le contrôle d'une

Pent-être le point nodal de l'his-toire de l'humanité, qui signera son avenir infini ou sa disparition foudrovante.

professeur agrégé des facultés de droit, directeur du Centre d'étude d'urbanisme.

### Charles Hélou

Sans prétendre relever toutes les approximations, voire les inexactiapproximations, voire les inexactitudes, contenues dans l'article,
d'ailleurs brillant, de M. Abdulhamid El Ahdab (le Monde, du
6 décembre), on peut observer que
ce n'est pas le président Charles
Hélon qui a conclu l'accord du
Caire, mais l'état-major libanais, et
que le président Amine Gemayel,
bien loin d'avoir signé l'accord inégal conciu avec Îsraëi en 1983, s'est refusé à l'avaliser.

Le très intéressant entretien avec Y. Bonnefoy, traducteur d'Hamlet (le Monde du 6 décembre) est accompagné d'un encadré où vos lecteurs apprennent, incidemment que F. V. Hugo « fut ce premier traducteur en français des œuvres de Shakespeare ». En fait, ce premier traducteur de l'«inté-grale » du Théâtre de Shakespeare lut Pierre Lexourneur dès 1776. Quant au monologue d'Hamlet, il fut tratuit per Voltaire dans les Lettres philosophiques plus de quarante ans auparavant.

JACQUES GURY. maître de conférence de littérature comparée à l'université

Conseil constitutionnel

## La saisine par les particuliers : à voir !

par Jean-Jacques Dupeyroux

NE prochaine réforme de NE prochaine réforme de notre Constitution aurait pour objet de permettre aux particuliers de soulever, dans le cadre d'un procès, une exception d'inconstitutionnalité dont serait saisi le Conseil constitutionnel. Une telle démarche, dont le principe est très séduisant, serait pratiquement dépourvue d'intérêt si elle ne devait viser que les lois futures ; nous supposerous donc qu'elle concernerait toutes les dispositions législatives en vigueur.

Ce qui nous invite à donner quelques exemples de difficultés qui pourraient ainsi être soumises au Conseil constitutionnel, notamment au regard du principe d'égalité proclamé à plusieurs reprises par la Déclaration de 1789 (1) et par la Deciaration de 1769 (1) et par le préambule de la Constitution de 1946. Une précision préalable : si la loi « doit être la même pour tous », le Conseil constitutionnel a tout naturellement tempéré cette exigence en retenant que des « situations différentes » peuvent éventuellement justifier des dispositions législatives différentes (2). Ce qui va de soi.

Notre droit successoral repose sur un principe fondamental : celui qui a des enfants ne peut disposer librement de ses biens que dans la limite d'une quotité disponible (3). Un tel principe contredit de plein fouet l'article 17 de la Déclaration sur le droit de propriété, · inviolable et sacré - si l'on veut bien admettre que le droit de propriété, c'est celui de faire ce que bon nous semble de ce qui nous appartient. Il en contredit aussi les articles 4 et 5 sur la liberté et ses limites, et plus encore l'article l'e lui-même en substituant à l'ancien droit d'aînesse un autre privilège de la naissance, le privilège collectif des héritiers « réservataires » : notre droit successoral continue impertubablement de distinguer ceux qui sont « nés » et ceux qui ne le sont

Et comme si le naturel revenait au galop, la loi fiscale a encore renforcé le privilège des premiers par des discriminations dissuasives : sauf si la succession est vraiment énorme, ceux qui sont « nés » ne devront rien, ou peu, an fisc, alors que les autres pourront être taxés de... 60 % de la valeur de ce qui leur a été donné ou légué! A la violation des articles le, 4, 5 et 17 s'ajoute celle de l'article 13 sur 'égalité devant la loi fiscale! Invoquer « la différence des situations » serait se moquer du monde (4). A ce compte-là, on jus-tifierait le droit d'aînesse par la différence de situations entre l'aîné et les suivants...

#### **Le droit** du travail

Restons un instant encore au plan fiscal : indépendamment des purs privilèges que s'attribuent ceux qui votent les impôts, les inégalités y pullulent. Ainsi des flopées de professions bénéficient d'abattements supplémentaires censés correspondre à des frais pro-

fessionnels exceptionnels Dans nombre de cas, ces frais sont mythiques: on retombe alors dans le privilège fiscal pur et simple. Les rois de France distri-buaient des rentes à leurs favoris, nos Républiques leurs distribuent des abattements... Il serait d'ailleurs tout à fait extraordinaire que les membres du Conseil constitutionnel, gardiens de l'Egalité, ne bénéficient pas eux-mêmes de queique faveur...

Le droit du travail ? S'il est un

domaine du droit où la loi n'est pas la même pour tous, c'est bien celuilà, dans la mesure, notamment, où ce droit est à géométrie variable : ses règles, et donc les droits des travailleurs, varient selon la taille de l'entreprise. C'est tout le problème des settils. Ces variations sont parfois liées à des considérations de bon sens; mais pas toujours, loin de là. Un exemple : l'institution d'un comité d'entreprise suppose une collectivité d'au moins cinquante salariés; or, par l'entremise du comité, les intéressés exercent deux droits fondamentaux : celui de gérer les œuvres sociales de l'entreprise et celui d'être consultés avant toute décision importante. Quels rapports entre ces deux droits et la dimension de la collectivité de tra-vail ? Strictement aucun. Si donc on conçoit aisément que les condi-

tions de leur mise en œuvre soient aménagées de façon différente selon les entreprises, on conçoit moins facilement qu'ils soient reconnus aux uns et carrément refusés aux autres.

Quant au droit de la Sécurité sociale, oh! la la! Inégalités dans les modalités de calcul des cotisations respectives des divers groupes professionnels... Inégalités dans la distribution des prestations : même lorsque le père travaille en métro-pole, les allocations familiales versées pour les enfants des départe-ments d'outre-mer sont très inférieures à celles auxquelles donnent droit les enfants résidant dans l'Hexagone. « Situation différentes » ? Soit ! Mais si, en conclusion de l'interminable affaire Pinna, la France doit se résigner à verser aux petits Portugais ou aux petits Grecs restés au pays des allocations familiales au taux métropo-litain, il paraîtra pent-être délicat de plus mal traiter les petits Francais des Antilles... Autre exemple : le principe d'une liste limitative des maladies professionnelles n'est-il pas générateur d'inégalités injustifiables? Notons que ce principe, encore sacro-saint en France, a été condessais en la Communique de la l condamné par la Cour constitution-

#### Difficultés techniques

Et comment oublier le catalogue des emplois qui, sans comporter la moindre participation à l'exercice de la puissance publique, n'en sont pas moins, sous réserve d'excep-tions diverses, interdits aux étrangers ? Liste effarante : il faut, en principe, être de nationalité française pour être pilote d'avion pro-fessionnel, employé des chemins de fer, gérant d'un débit de boissons. membre d'une profession libérale... 36 000 corporations out fait barrage à la concurrence étrangère. Mais ces exclusions sont-elles réellement compatibles avec la Déclaration, qui proclame que les hommes naissent et demeurent égaux en droits et avec un préambule aux termes duquel - chacun est en droit d'obtenir un emploi » et - nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines •?

La réforme envisagée soulève une foule de difficultés techniques. Ainsi le vide législatif éventuel. La question ne se pose pas lorsque le Conseil, saisi d'un texte non encore promulgué, demande aux députés de corriger leur copie. Il en ira différemment si l'on passe d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori. Exemple : le légataire anquel le fisc demande 60 % de la valeur du legs résiste en invoquant le principe d'égalité, et le Conseil lui donne raison... Bien! Ensuite?

Mais le vrai problème, c'est celui de la discordance qui s'est installée au fil des temps, entre d'une part, des « déclarations » claironnantes et, d'autre part, un appareil législa-tif qui s'est développé en marge de ces déclarations, en fonction d'innombrables facteurs sociopolitiques, et dans lequel le priviège est la chose du monde la mienx partagée... Voilà que, tout à trae, on voudrait que quelques sages rétablissent une concordance dont personne ne s'était soucié, ce qui revient à leur demander de faire table rase de pans entiers de notre droit positif. Peste! Je demande à voir! Mais je tiendrais volontiers le pari que le Conseil se dérobera et que tout cela n'aboutira - maiheureusement - qu'à quelques correctifs en matière douanière...

(1) Art. I :- Les hommes nais-sent et demeurent libres et égaux en droits -. Art. 6 :- La loi... doit être la même pour tous -. Art. 13 : la contribution liscale - doit être également répartie entre tous les citoyens en rai-son de leurs facultés ». Rappelons que la déclaration de 1789 fait partie du bloc de constitutionnalité ».

(2) Ouvrage de base : Bruno Gene-vois, la Jurisprudence du Conseil

(3) Variant entre la moitié et le quart des biens selou le nombre d'enfants, le reste constituant la réserve - dont ces enfants ne peuvent être déponillés.

(4) Ces aberrations suscitent des protestations aussi vives dans les rangs socialistes (D. Strauss-Khan) que chez les purs libéraux (Y. Guihan-

# Bucarest sous les rafales

e la capació de la · 医电子管电路 to the state of the state of model aggregation 一一 三 東海 (教育)中国教 ्रहरून केल्क्स, सम्बद्धक एक्ट पूर्व हैंकी जरहे हैं

4.4

---ing the section of th num mit Miller -- ..... ... 💥 💥 4.1-6 the second second and the gard system and

Parregari die la Jacob undregistration dieber diebe daze regales, pariete ressi apparitor d

The contract of the contract o

i sa aya 🔫 - a in Salvet 🚒 10 12 10 100

State of the second Street Part #4 The state of the state of A CALL THE MA 14 Cartistan and the second THE PARKS OF MET چے ہے۔

化二十二四四 電視 海 on the set of the والإستهائع ووراسات

The contract

- Cartie

1987年 1986年 1887年 and the state of t a continue we たい (4) 横っ yer series 🛊



### Rendons à Pierre Sudreau...

Votre journal s'est récemment fait l'écho (26 octobre 1989) d'une légende dont la diffusion nuit à l'Histoire. C'est pourquoi je crois utile de porter témoignage pour propier une statif qui perdud. restaurer une vérité qui rend à M. Pierre Sudreau ce qui lui revient, sans naturellement priver André Malraux de sa propre gloire.

Il est en effet généralement admis qu'André Mairaux a été l'initiateur et le maître d'œuvre du ravalement des façades à Paris. Cette assertion légendaire trouve même, hors votre journal, le secours d'analyses savantes et qua-siment officielles (cf. « Actes du colloque André Malraux », Paris.

La réalité est moins simple. Au mois de janvier 1959, André Malraux était ministre d'Etat chargé des affaires culturelles dans le premier gouvernement de la Ve République. Membre de son cabinet, j'étais en charge de l'assis-ter pour l'architecture et les monuments historiques notamment.
C'est à ce titre que je reçus un jour
un coup de téléphone d'un collaborateur du ministre de la construction — Pierre Sudreau — me fai-

sant part de l'intention de son ministre de redonner vigueur à un texte ancien (26 mars 1852 – le baron Haussmann était préfet de la Seine) et tombé en désuétude, qui faisait obligation à tous les propriétaires d'immembles d'assurer le nettoiement de leurs façades tous les dix ans. Dans le contexte de renou-veau du début de la Ve République, le dessein de redonner à la Ville de Paris son éclat originel s'appuyait sur des arguments évidents.

à mon ministre.

l'activité fébrile du premier étage

Naturellement, je rendis compte

En vérité, dans cette phase ini-

André Malraux ne s'étonneront pas de sa réponse : « Débrouillezde sa réponse: « Débrouillez-vous », me dit-il. Il affectionnait la formule pour toutes les affaires qui ne lui paraissaient pes urgentes et capitales. Or le ministère était alors embarrassé, si j'ose dire, dans les plis du rideau rouge avec la nomination d'un diplomate comme

de la Rue de Valois.

tiale, le ministère des affaires culturelles n'était pas directement impliqué par l'initiative du minis-

# Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beuve-Méry (1944-1989), Jacques Fauvet (1969-1982), André Laurens (1982-1985)

Rédacteur en chef : Daniel Vernet Corédacteur en chef : Claude Sales Administrateur général : Bernard Wouts

7 RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Tél. : (1) 42-47-97-27 Telex MONDPAR 650572 F; Télécopieus : (1) 45-23-06-81

n'est pas plus convaincant parce

qu'il exprime le même mythe : le règne du « happy few » sur une multitude passive et obéissante. Le

peuple russe n'est pas près de pren-dre le pouvoir. Il ne l'a jamais eu, et il faudra bien, pour qu'il ose le

qu'il a fallu pour que l'on accepte

Ce qui se passe aujourd'hui en

AU COURRIER DU Monde

Union soviétique dans le domaine

l'échec de 1917.

Ceux qui ont en le privilège de connaître on de travailler avec nouveau directeur à la Comédie-Française et, déjà, l'imaginaire des maisons de la culture accaparait

celle-ci concernait principalement les immeubles privés. La Direction de l'architecture et le Service des palais nationaux, qui se remet-taient bien mal encore de la chirur-gie ministérielle dont ils avaient été l'objet et de leur rattachement du nouveau département, n'avaient évidemment aucune raison de pousser en avant ce projet encom-

s'écroule sans guerre, qui, simple-

ment. s'enfouit sous ses propres

ruines, ne peut retrouver sa justifi-

cation que dans le nationalisme.

Il fallut des hasards du cheminement du ministre dans Paris pour que celui-ci découvre – au prin-temps 1959, et je crois bien que c'était dans la rue de Rivoli - l'éclat d'une façade ravalée. Le ministre visionnaire perçut alors d'un coup ce que pourrait redeve-nir un Paris blanchi.

Dans un de ces discours magiques dont il avait le secret, tressant les citations les plus ésotériques comme pour enraciner son génie dans la culture des autres (je crois qu'en l'espèce il recourut à Thucy-dide en même temps qu'à Le Corbusier), le ministre me démontra l'ampleur symbolique de ce projet et sa nécessité pour marquer le faste de la République résnante. Il me dit aussi (comme il le faisait toujours chaque fois qu'il s'agissait d'une affaire lui paraissant importante) qu'il fallait d'urgence intébusier), le ministre me démontra resser le général à ce projet parce qu'il en comprendrait certainement la grandeur et lui donnerait ainsi les moyens financiers propres à le réaliser. C'est ainsi qu'il fut sur-lechamp décidé de s'atteler au nettovage de la cour Carrée du Louvie, site évidemment le plus propre à faire apparaître l'éclat de l'entre-

La suite est bien connue, et je n'en fus que l'observateur exté-rieur, ayant alors choisi d'aller ser-

vir l'Université. Cette précision ne diminue évi-demment en rien les dimensions du génie d'André Malraux. Parce que e sais qu'elle était la passion pour l'histoire de cet esprit prodigieux que j'ai eu le privilège de servir, je crois qu'il neût pas désapprouvé l'initiative que j'ai prise de porter ce témoignage. D'ailleurs, en défi-nitive, c'est bien à André Malraux que les Français durent par la suite de voir leurs palais parisiens res-taurés dans leur éclat initial, même si c'est Pierre Sudreau qui en eut le

JACQUES DE LANVERSIN.

## et l'accord du Caire

PIERRE RONDOT,

### Le traducteur de Shakespeare

de Bretagne occidentale.

J 4 0. 195

11. 3

. . . . . . . . . . . .

.....

#### de notre envoyé spécial

La Roumanie vit à l'heure de la confusion, de l'incertitude et de la joie. La joie d'en avoir fini avec celui que tout le monde ici appelle ceia que tout le monde en appeue indistinctement le « boucher », le « tyran », ou « Pol Pot ». Joie générale qui se manifeste dans la rue lorsque des enfants lèvent la main et font le V de la victoire; lorsque et font le V de la victoire; lorsque des volontaires, souvent très jeunes, se constituent par milliers en milice pour arrêter des véhicules aux car-refours, contrôlant avec plus d'enthousiasme que de savoir-faire les automobilistes; joie lorsque sont faits prisonniers quelques rares partisans de Ceansescu capturés en un combat désespéré pour retarder la défaite de leur maître.

La révolution, puisque ainsi les Roumains l'appellent, est encore généreuse. Peu de prisonniers ont été massacrés malgré la haine qu'inspire Ceausescu et son régime. Malgré aussi la sauvagerie de la répression et les milliers de morts causés par ces mêmes hommes de la Securitate, pris aujourd'hui les armes à la main.

Selon de bonnes sources, la police politique, dans la nuit de jeudi à vendredi, aurait achevé à Bucarest des dizaines de blessés. D'autres duraient en délibérément les yeux crevés. A l'hôpital univer-sitaire Coclea, situé en bordure du boulevard de 1848, ont en lieu les premières tueries. On a soigné plu-sieurs blessés par arme blanche.

Devant la résistance des hommes

de la Securitate, que personne ne comprend et que beaucoup affirment être le fait de « terroristes » étrangers, libyens, iraniens ou palestiniens, sans jamais pouvoir en caractere la prente l'expandiation apporter la preuve, l'exaspération monte. A mile signes, on pressent que la joie pourrait basculer et lais-ser cours à d'autres sentiments.

On le sent aux appels répétés que lance la télévision pour préve-nir les actes de vandalisme. On le ini les actes de vandalisme. On le sent aussi aux titres des journaux qui appellent à la vigilance. L'ancien journal du parti communiste, Scinteia, est repara samedi avec le qualificatif de « populaire », en ornement de son titre. Désormais « quotidien politique et social » Scinteia popularul appelle en manchette « tous ceux qui le peuvent aux armés ». Delivent aux armes ».

On le sent enfin à la nervosité souvent très jeunes, qui participent aux combats autour du palais de la République ou du comité central, ou qui défendent le siège de la télé-

Dimanche soir, alors que les tan-kistes arrosaient à la mitrailleuse le siège du comité central situé à quelque deux cents mètres de distance, un jeune homme d'une ving-taine d'années, tapi dans une encoignure de porte, tirait avec un pistolet de 7,65 dont les projectiles perdent toute efficacité au-delà

d'une cinquantaine de mètres. A côté de lui, accroupi, un autre civil, guère plus vieux que son com-

pagnon, le front barré d'un ruban, gaspillait ses munitions en tirant nerveusement au jugé de longues rafales de son pistolet-mitrailleur.

Trois jours après la chute de Ceansescu, tout semble joué mais rien ne paraît certain. Personne ne conçoit que l'ancien dictateur puisse revenir au pouvoir, mais tout le monde constate que les combats continuent, faisant leur lot de morts et de blessés. A Cibiu, Arad, Timisoara, des tirenrs isolés défient l'armée, qui paraît impoissante à s'en saisir.

A Bucarest, ils tiennent les toits. A Bucarest, ils tiement les toits du comité central et les maisons avoisinantes. A leurs tirs, l'armée répond par des rafales nourries de pistolets- mitrailleurs ou par des coups de canon. Des immeubles entiers sont dévastés par des combats. La bibliothèque universitaire, force de la Dévablique face au palais de la République, n'a plus pour toit qu'une carcasse de rotonde calcinée.

#### Une dévastation générale

Un pen plus loin, la cafétéria de l'hôtel Athénée Palace a été détruite à la mitrailleuse. Le feu a noirci la façade qui n'a plus de fenêtres. Tous les immeubles des alentours portent la marque des milliers d'impacts de balles. Aucune des grandes vitrines des hôtels ou des magasins des environs n'a résisté. Même dévastation autour de la télévision. Là, dans le parc qui entoure les bâtiments, des

dizaines de soldats et de miliciens armés reaforcés de quelques civils out pris position. Des chars sont disséminés sur les pelouses.

disséminés sur les pelouses.

A plusieurs reprises, des fusillades ont opposé des tireurs anx
soldats, qui ont massivement
riposté. Les maisons des alentours
sont criblées de balles, deux bâtiments ont brâlé, dont la résidence
de l'ambassadeur britannique.

Animaissadeur britannique.

Qui tire ainsi? Des hommes de la Securitate, sans aucun doute plus mobiles et mieux entraînés que les soldats inexpérimentés, que les soieaus inexperimentes, presque patauds, qui leur font face. Sur le papier, l'armée compte deux ceat quarante mille conscrits dotés d'un matériel obsolète dont des chars fabriqués localement, copies roumaines des anciens modèles construits dans les années 50 à l'Ouest

Pouest.

Peu entraînée, l'armée ronmaine était essentiellement utilisée à des travaux de terrassement ou à des tâches administratives de police. Ses chess se sont ralliés à la révolution et depuis tout le monde fait mine d'oublier que ce sont leurs chars qui à Bucarest, jeudi aprèsmidi, et jeudi soir ont tiré sur la foule, faisant, selon les estimations les plus mesurées, entre six cents et mille morts. De nombreux officiers mile morts. De nombreux officiers de la Securitate se sont également ralliés, apportant leur expérience au nouveau pouvoir.

Face aux soldats et aux miliciens armés, la Securitate aligne un nom-bre indéterminé de Iranes-tireurs. Police politique du régime, elle était officiellement commandée par Tudor Postelnica, ancien minis-tre de l'intérieur aujourd'hui

#### Tumels secrets

Les unités bien entraînées de la Securitate ont vraisemblablement préparé de longue date leur repli. Il est difficile d'expliquer autrement leur mobilité et les munitions dont elles disposent. Les habitants de Bucarest sont en tout cas persuadés que des appartements privés et secrets contensient depuis long-temps armes et munitions. Les mêmes rumeurs insistantes qui sont état de l'engagement de mercenaires étrangers et drogués assu-rent que les hommes de Ceausescu-se déplacent dans des tunnels creuses secrètement dans les années fastes du régime et dont personné ne posséderait les plans. S'il est difficile de prendre ces rumeurs pour argent comptant, elles témoignent néanmoins de la maîtrise que manifeste la Securitate à la guérilla et des difficultés qui sont celles d'une armée clouée au sol par sa lourdeur même.

Malgré tout, il paraît invraisem-blable que la situation puisse se retourner et ramener au ponvoir les hommes de l'ancien régime. Le rapport de force politique est trop favorable à la révolution. Et, surtout, Ceausescu et la plupart des membres de son clan sont sons les verrous. Mais la Securitate peut encore nuire, harceler ses ememis,

tenter quelques coups spectacu-laires contre des objectifs sensibles. C'est ce que craignent les membres du Front de salut national, qui ten-tent de faire face à une situation

Direction autoproclamée et plé biscitée vendredi 23 décembre après la prise de la télévision par la foule, le front regroupe en un surprenant cocktail, des poètes, des acteurs, d'anciens responsables du parti communiste écartés par la folie méfiante du Conducator, et des militaires. Ses proclamations et des militaires. Ses proclamations es sont jusque-là limitées à édicter des mesures d'urgence, à prévoir des élections pour le prochain mois d'avril et à supprimer le rôle dirigeant du parti communiste.

Dimanche ves midi le président du front, M. Ion Iliescu, a solennel-lement lancé un appel télévisé au cessez-le-feu, demandant que les contre-révolutionnaires rendent leurs armes au plus tard avant le lundi 25 décembre à 17 heures. Il a aussi stigmatisé les actes de vanda-lisme et de pillage.

Mais sur le proche avenir, M. Iliescu n'a guère apporté de lumière. On sent que même si la situation militaire s'améliore, elle obère encore la réflexion gouvernementale. « Et puis, disait l'un de ses proches collaborateurs, la démocratie a le désavantage sur la dictature de permettre l'expression d'opinions divergentes . Et donc de ralentir la prise des décisions les plus urgentes.

**GEORGES MARION** 

## Bucarest sous les rafales

#### Saite de la première page

A l'intersection de la rue du 13décembre et de la place de la République, quelqu'un a ajouté un sapin comme pour rappeler que, dans un monde moins sauvage, c'est la veillée de Noël. Un pullover est accroché à une branche, celui d'un fils qui a dispara.

C'est le premier Noël sans Ceausescu depuis vingt-quatre ans, mais Bucarest est noire et déserte. L'armée est en guerre contre un ennemi invisible. Les membres présumés de la Securitate, identifiés par le seul nom de « terroristes » « retranchés dans les hauteurs des immeubles du centre, du secteur de la radio-télévision, de la gare du tomerre des mitrailleuses des militaires font trembler le ciel jour et nuit, et même les experts ont peine à distinguer l'origine des rafales

Qui tire et pourquoi? Les habitants en pleureraient. Eux qui ont en le courage insensé d'aller siffler le dictateur sous son balcon du comité central, de crier . A bas l'assassin! » sur la place de l'Université et même » À bas le rat! » quand il était encore là, ils en plen-

de voir que cela n'a pas encore

suffi. . Laurenzia, étudiante en droit, partie un jour de folie vers la fron-tière avec un volume de Baudelaire

et l'intention de quitter le pays, s'effondre ce dimanche soir pour la première fois. Elle ne comprend pas pourquoi ça dure autant alors que l'essentiel est fait. Mais tout est alle si vite. Les Roumains ont été les premiers surpris, même s'ils s'étaient lancés avec une petite lucur d'espoir. « Gorbatchev avait dit qu'il n'interviendralt pas. On savait qu'on avait la permission. »

#### Le Comité central dens l'obscurité

C'est Noël, et on tire place de la République à peine moins que la veille. On tire par intermittence et, profitant de l'accalmie, entre la bibliothèque de l'université qui flambe et les canons des blindés qui protègent le bâtiment du Comité central, un haut-parleur, soudain, joue du Mozart, un requiem aux livres brûlés, aux saçades percutées par les obus et aux blessés qu'on évacue en

Un millier de jennes sont assis là depuis trois jours, comme habitués à voir la guerre se dérouler au-dessus de leur tête, du moins le par effraction le 21 décembre dans

le bâtiment du Comité central, qui ne l'ont pas quitté et qui en ont fait le siège du commandement mili-taire du nonveau pouvoir. Ils distri-buent du pain et des cigarettes aux soldats et scandent, le point levé:

Les héros, eux, ignorent jusqu'à leur nombre. Ils occupent un bureau, une salle de réunion, un morceau de couloir du Comité cen-tral. Un bâtiment immense, un monstre stalinien à colonnes que des galeries souterraines relient an palais royal et dont les insurgés n'ont pas encore fait le tour.

Pour des raisons de sécurité, il est plongé dans le noir, on ne va d'un étage à l'autre qu'accompagné d'un officier de liaison et d'une protection rapprochée qui s'efforcent de rassurer de toute leur voix les soldats et les civils armés de ombres qui s'approchent.

Bogdan, le géologue, est agent de liaison. Il a rejoint le Comité pour le front de sauvegarde pour la patrie (CFSP) avec tout son service dès la première manifestation. Le grand escalier gardé par des militaires qui tirent à travers les fenêtres brisées ne l'inspire toujours pas, mais il le grimpe héror-quement, pour trois bouteilles de limonade s'il le faut.

#### «Le rampire est parti >

An rez-de-chanssée, sur le tapis vert de la table de conférences de l'exécutif du parti, une vingtaine de jeunes préparent un plan pour éviter les confusions et les infiltrations. Un ingénieur, qui avait été envoyé jeudi en mission obligatoire à la manifestation de soutien à Ceausescu, a déserté, et il est toujours là au Comité central. « Nous nous sommes dit : ce sera sa

Il y a un pompier à la tête bandée, des jeunes en treillis d'emprunt qui ne quittent plus leur chargeur de fusil-mitrailleur, et des étudiantes mortes d'angoisse, mais an moins « le vampire est parti ». Lorsque les rafales à l'extérieur se font trop intenses, tout le monde se terre sous la table ovale, et on sert de la limonade jaune dans les coupes de cristal du Comité cen-

Les assiégés affirment qu'il reste des éléments de la Securitate fidèles à Ceausèscu dans l'immeuble et qu'ils capturent régulière-ment des «terroristes». Samedi soir, ils ont ramené un civil que rien ne distinguait en apparence dessus de leur tête, du mous de plus souvent. Ils défendent ceux de plus souvent. Ils défendent ceux de li sera gardé sur place car le commandement militaire a ouvert une mandement militaire a ouvert une des occupants du Comité central.

prison. Des membres du bareau politique y seraient détenus sous surveillance de l'armée.

Un blessé arrive à l'infirmerie : le troisième de la journée. C'est un jeune homme atteint, à l'extérienr du bâtiment, aux jambes et à la tête. Les secouristes l'installent sur un bureau et placent une perfusion. Médecin depuis trois ans, Don explique avec des larmes dans les yeux qu'il a rejoint le monvement

diffusion d'un film par la télévision, au lieu du forum politique permanent qui occupe l'antenne. La situation sur le terrain est préoccupante, mais il n'y aura pas de retour en arrière. Dites en France aue nous serons comme vous, un pays démocratique, demande l'ingénieur et écrivain Paul Ghittu, interdit de passeport il v a neuf ans.

Dimanche soir 24 décembre,



rir en accouchant faute d'équipement hospitalier. Et ce sont, dit-il, des « images qu'on n'oublie pas ».

L'état-major est installé au troisième étage de l'unique bureau éclairé. Une cinquantaine de personnes sont réunies autour de Dimitro Mazilo, ancien représen-tant de la Roumanie aux Nations unies à Genève, écarté par Ceausescu pour un rapport trop critique sur les droits de l'homme, assigné à résidence et maintenant membre du CFSP.

Plusieurs militaires en uniforme sont présents, dont un officier de la Securitate, ainsi qu'un membre du Parti communiste et des intellecels, comme le directeur du Théâtre Bulandra, et un comédien, un pen effrayés par la confusion des genres. Certains ont retourné leur veste un peu vite; pour le moment, c'est mieux pour nous, mais il faudra peut-être les juger plus tard », estime un participant.

Un autre se plaint de ce que des « hooligans », des Tziganes, affirme-t-il, attaquent les secon ristes. On proteste aussi contre la

coup durcie au Comité central. On ne pénètre plus dans le bâtiment du commandement militaire, dont l'entrée n'est plus gardée par des civils, mais par des soldats. On entrevoit seulement une rangée de prisonniers, mains sur la tête, dans le hall central.

Un médecin indique qu'il y a en plusieurs blessés et morts dans la journée. Des morts à l'intérieur même du groupe qui occupe l'immeuble, une erreur due à l'obs-curité, à la nervosité selon certains ; règlement de comptes à l'encontre des traîtres, selon

L'armée en tout cas s'est déployée en force dans tout le quartier. Pour la première sois des soldats gardent les intersections, et toute ombre doit mettre les mains en l'air. Dès l'aube de ce premier Noël de liberté, les tirs reprendront sur la place de la République. envahie de fumée. Et les habitants raseront à nouveau les murs, sans

**CORINE LESNES** 

### La Securitate: cent mille hommes bien équipés aux ordres exclusifs du « Conducator »

Bien qu'inférieures en nombre à l'armée régulière, les troupes de la Securitate formaient l'aile privilégiée et fortement équipée d'un dispositif qui a préservé le régime Ceausescu, pendant vingtquatre ans, de toute opposition

Si la Securitate dépendait en principe du ministère de l'intérieur, elle était en réalité aux ordres exclusifs de M. Ceausescu, sous la direction de M. Ion Coman, secrétaire du comité central du PC, chargé plus particulièrement des questions de sécurité.

La composition exacte de la Securitate était secrète, mais, selon diverses sources à Bucarest et dans s'élevaient à plus de cent mille personnes, sans compter les innombra-bles indicateurs et « monchards » dont elle se servait pour quadriller le pays et le mettre tout entier sous étroite surveillance.

La Securitate ne disposait pas de chars mais elle était équipée de véhicules blindés et d'hélicoptères. Elle avait en outre un groupe aéronautique équipé d'avions de trans-port Antonov 22. Ses dixsept bataillons disséminés dans le pays avaient un accès privilégié à des bastions stratégiques dans les principales villes ou près des nom-breuses résidences de luxe de

Dans ses Mémoires, le général Ion Mihai Pacepa, qui a quitté la direction du service de renseigne-ments extérieurs en 1978, écrit que la Securitate avait initialement pour rôle de protéger les locaux du

parti communiste et du gouverne ment. Mais au cours des vingt der-nières années, sa « tache réclle est devenue la protection physique de devenue la protection physique de Ceausescu et de sa famille contre n'importe quel coup d'Etat opéré de l'extérieur ou de l'intérieur, y compris une tentative émanant des forces armées roumaines elles-mêmes », note le général. Il a cienté que la police secrète avait ajouté que la police secrète avait notamment pour rôle de - prévenir une prise de contrôle des stations de radio et de télévision par des forces hostiles cherchant à com-muniques que la nonulation. muniquer avec la population.
Certains des combats les plus apres des derniers jours ont eu pour enjeu les locaux de télévision à Bucarest.

« L'armée n'est rien comparée à ces troupes de choc entrainées, que Ceausescu a déguisées en unités militaires portant presque le même par ailleurs M. Mirceas Stoica professeur de droit à l'université de Bucarest.

D'autre part, la Roumanie était depuis plusieurs années un des principaux camps d'entrainement à la guérilla des commandos afria guerna des commandes arrecains et arabes. Selon M. Stoica, Ceausescu a emprunté il y a plusieurs années à des pays arabes et à l'OLP des unités terroristes.

Enfin, une section avait la charge de véritables goulags : trois camps de concentration situés presque tous dans la région de la mer Noire et sur le tracé du fameux canal Danube-mer Noire, aux travaux duquel les prisonniers ont été
employés dans des conditions
atroces. Il existait aussi vingt et un
établissements psychiatriques
bondés de general que ne le soulaipenser autrement que ne le souhai-taient les dirigeants.

### La Syrie et la Libye démentent la présence de « troupes arabes »

Les Syriens et les Libyens démentent : les ∢ rumeurs > selon lesquelles certains des leurs combattraient aux côtés des fidèles à l'ancien régime roumain sont « absurdes » pour les uns, « erronées » pour les autres.

Ces informations visent à - com-

promettre la confiance qui prévaut entre la Syrie, l'URSS et les autres Etats du bloc socialistes. a déclaré samedi 23 décembre à Damas un responsable syrien qui a requis l'anonymat. A Tripoli, l'agence officielle Jana indique, quant à elle, que, selon le bureau du peuple pour les affaires étrangères, « cette information est erronée et dissimule une intention de salir ». L'agence officielle dénonce tains journalistes qui ne se confor-ment pas à la déontologie journalistique ».

Les « rumeurs » en question ont temps par la radio roumaine. Samedi, un des présentateurs a appelé les unités de l'armée et la population à défendre la station contre « les troupes arabes ». Des mercenaires étrangers sont arrivés par hélicoptère au cours de la muit. Ils ont été entrainés dans un camp secret proche de Bucarest par le plus grand ennemi de notre nation. Ceausescu -, précisait le journaliste. La radio hongroise a fait état des mêmes informations, en précisant que des cadavres de mercenaires avaient été déconverts mercenaires avaient été découverts dans les rues de Bucarest samedi. Le lendemain, Radio-Budapest ajoutait que des egroupes Palestiniens qui pourraieni prepa-rer quelque chose d'inattendu -auraient pris position - dans les montagnes roumaines . et que eles terroristes arabes ont occupé une maison dans le voisinage de l'ambassade de Hongrie à Buca-rest ». — (AFP, AP.)

# Timisoara est entrée dans l'ère du soupçon

Excès de zèle, absence totale de responsables la première ville libre de Roumanie, où seul « le peuple » commande, est devenue un redoutable moulin à rumeurs

TIMISOARA

de notre envoyé spécial

« Victoria nostra », le ton sans appel du frère d'armes, le brassard aux couleurs nationales bien en vue et le V de la victoire au bout des doigts. En principe, cela suffisait encore dimanche 24 décembre à garantir une certaine liberté de cirsulation à l'intérieur de la « première ville libre de Roumanie ». En principe. Car les bandes de es et de moins jeunes qui se sont auto-promus « milice popu-laire de sécurité » sont devenues si breuses et si incontrôlées ces dernières quarante-huit heures qu'il suffit parsois de passer sans encombre le barrage de tel carre-sour pour devenir 100 mètres plus loin automatiquement suspect aux

Timisoara, comme Bucarest, est entrée dans l'ère du soupçon. Excès de zèle, absence totale de responsables, apparition des premiers fusils de chasse aux mains des civils. • Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait bavures et dérapages », reconnaissait samedi soir un membre du « comité démocratique national ». « Mais pour l'instant, ajoutait-il, nous ne pouwons rien faire. - A la question de savoir qui commande à Timisoara,

### Quatre membres de la famille du dictateur ont été arrêtés

Quatre membres de la famille Ceausescu ont été arrêtés et se trouvaient dimanche 24 décembre entre les mains du Comité de salut national, indiquait-on officiellement à Bucarest. Les circonstances de l'arrestation du couple Ceausescu lui-même n étaient pas encore connu avec exactitude lundi. Le lieu de leur détention est resté secret, apparemment pour éviter qu'il ne puisse être la cible d'une attacue de ses partisans. M. Ion Iliescu avait indiqué samedi qu'ils seraient

Plusieurs versions circulent sur leur arrestation. La télévision soviétique a déclaré dimanche que Nicolae et Elena Ceausescu avaient été capturés dans un bunker souterrain. D'autres sources disent ou'ils ont été pris dans un quartier général de reoli situé près de la ville de Tirgoviste, a 70 kilomètres au nord-ouest de Bucarest, qu'ils auraient gagné soit par la route soit par hélicoptère. Selon une autre version, le dictateur et son épouse ont quitté le palais présidentiel vendredi par des souterrains, auraient gagné l'immeuble du Comité central et se seraient envolés en hélicoptère pour la banlieue de Bucarest, où les attendait une Dacia rouge.

La demière à être capturée a été la fille du couple présidentiel déchu, Zoia Ceausescu, qui, selon l'agence Agerpress, a été retrouvée dimanche dans un apparte-ment à Bucarest. La télévision a montré des images de la ieune femme, livide, encadrée per des militaires.

Son frère Nicu avait été arrêté dès vendredi demier. Il a été lui aussi orésenté devant les caméras de télévision. Surnommé le « prince », il était connu pour son style de vie ostentatoire et exerçait d'importantes fonctions dans le régime. Il avait dirigé pendant longtemps les Jeunesses communistes avant d'être envoyé en province. De nombreux autres membres de la familie exerçaient des fonctions importantes et sont recherchés. On ignorait lundi avec précision qui avait été amôté ou non. - (AP, AFP,

la réponse est invariable : « le peu-

L'armée, elle, poursuivait encore dimanche à coups de pistolet mitrailleur et à grand renfort de gesticulation blindée sa mission de « nettoyage » des derniers forcenés de l'ordre ancien. Guerre d'escarmouches surtout, où l'ennemi, apparemment juché sur des toits mmeubles ou retranché dans les étages, se contente de lacher ici ou là quelques rafales de kalachnikov, systématiquement suivies, en riposte, d'un véritable déluge de plomb, plus bruyant qu'efficace « Nous avons affaire, disait un

officier, à des gens bien entraînés qui se prennent pour des Rambos et qui n'ont plus rien à perdre. Il est très difficile de les déloger. Combien sont-ils? mystère. « Ils agissent le plus souvent en solitaires ou en petits commandos. ». Qui sont-ils? « Mais des hommes de la Securitate – l'ancienne garde prétorienne du régime – bien entendu. ». On n'en saura pas plus sur le sujet. Les rumeurs selon lesquelles il y aurait aussi parmi les rebelles à l'ordre nouveau certaines sections de l'armée resteront pour le moment... inconfirmées.

En tout état de cause, on l' « armée du peuple » souffre d'une certaine incompétence, ou elle ne dit pas la vérité. Car, si l'on en

président du « comité démocratique » local, les échanges de tir presque incessants qui interdisent virtuellement depuis deux jours le centre ville aux civils . n'ont fait que quatre ou cinq victimes, dont un soldat, mais nous n'en sommes pas surs . En clair, si l'armée soutient et protège physiquement la nouvelle « autorité civile », elle ne semble lui rendre aucun compte de ses activités.

#### Combien de victimes ?

Avec ses 350 000 mille habitants, Timisoara, du coup, est devenue un immense et redoutable moulin à rumeurs, toutes plus invérifiables les unes que les autres. Ainsi le bilan des émeutes qui out donné le week-end dernier le signal de l'insurrection nationale. Samedi 23 décembre, certains chiffraient à plus de 10 000 mille le nombre de personnes abattues par les forces de la redoutable Securitate. Le soir même, le comité déclarait s'en tenir aux «trois ou quatre mille» cités précédemment. Mais, dans le même temps, les médecins des hôpitaux faisaient état, à eux tous, de • quelques centaines de cada-vres ». Un charnier a certes été découvert dans un coin du cimetière local (le Monde daté du 24-25 décembre), mais, pour l'heure, une petite vingtaine de corps - ce

croît le professeur Lorin Fortuna, qui est déjà trop — ont pu être président du « comité démocrati- exhumés. Alors ? « Il y a sûrement d'autres charniers à découvrir, affirme la nouvelle administration. De toute manière, ajoute-t-on, il est probable qu'un certain nombre de corps torturés ont été incinérés. Saura-t-on jamais la vérité totale sur ce qui s'est passé à Timisoara?

Et les arrestations de « collabos » ? Une trentaine depuis trois jours, selon certains. Moins de dix, oretendent d'autres, et, parmi eux, un colonel et un capitaine de la Securitate qui auraient été pris, à l'hôtel, en flagrant délit d'installation d'un poste émetteur. Leur objectif, affirment plusieurs responsables du comité, était d'« appeler à leur rescousse des terroristes libyens et iraniens, dont certains ont d'ailleurs été vus en ville ».

Les étudiants syriens, marocains, libyens ou palestiniens, dont l'immense majorité sont en congé à l'extérieur du pays, mais qui peu-plent d'ordinaire la faculté de médecine de Timisoara, n'ont plus qu'à bien se tenir. En ces heures chaudes de révolution nationale, la paranota qui caractérisait l'ancien régime et qui a laissé des traces profondes dans le psyché du peuple roumain – et comment pourrait-il en être autrement après tant d'années de dictature? - peut se révéler extrêmement dangereuse.

« Venez vite, professeur, nous avons capturé un terroriste arabe! - L'incident s'est produit samedi soir à l'opéra municipal, siège temporaire de la nouvelle administration locale. M. Lorin Fortuna s'est levé d'un bond, suivi de son interviewer. Dans le hall du deuxième étage, fermé par une trentaine de « miliciens » excités, un jeune homme de dix-sept ou dixhuit ans. Pour le fouiller et l'humilier un peu, on lui a baissé son pantalon sur les chevilles. Il est torse nu et pleure comme un enfant. De ses deux mains attachées sur le devant, il cherche à protéger un visage déjà bien amoché. Le jeune et robuste « milicien » qui l'a capturé lui a passé une corde autour du cou et tire dessus par-derrière pour le contraindre à lever la tête.

« Il ne parle pas le roumain! »,
s'écrie quelqu'un. « C'est surement un iranien ., affirme une autre

#### « L'Iranien »

Lorin Fortuna s'avance calmement et pose deux ou trois questions. L'autre, apeuré, le regarde et parvient à sortir de sa gorge étran-glée un incompréhensible borbo-rygme. On desserre un peu la corde et, miracle, il parle roumain. Diffi-cilement, mais il parle. • Je l'ai capturé alors qu'il désacralisait les tombes de nos martyrs », affirme sièrement son vainqueur. Arrêtons là cette histoire. Il s'avère

que « l'Iranien » était en fait un orphelin simple d'esprit et bel et bien roumain. Grace au président du comité, il sera relaché. Mais il a eu chaud.

« La tyrannie est tombée! ». tirait samedi le numéro deux du Combattant du Banat, un nouveau quotidien imprimé sur quatre pages à Timisoara. - Notre but ultime, peut-on lire, est d'instaurer la démocratie, la liberté du peuple. »Le dernier objectif est en voie de réalisation. Pour ce qui concerne la démocratie, il faut d'abord réapprendre à faire de la politique, et. là encore, les choses commencent à bouger un peu.

15 TO 15

4 . ## ,

....

· , -e - 27

- ---

s compress ?

And at the

-eg # 25-

e em<del>ericane ?</del>

4.24

・・ こうない あっぱい

-- . **4584** 1

. . . . .

2 m 624

. . .

all in teacher

- .:/ = ==

e 1,6 m

margel d'Eugene lone

an paste de l'armin

- -- Bratte for the

promise the second

THE REPORT OF THE PARTY OF

A SHOWER ST.

TOTAL TOTAL PARTY

· Danester

· 57 454 46 ..

menenda 🎓 🏗

----

35 Sept.

-

مرغم ريشهمج \* مود

fine With Room

---

STATE OF STATE

---

- Principle 4

The same of the

- HE W

Statement Party May 1

4.77

Samuel State Contraction of the

On raconte en ville que M. Radu Balan, qui était jusqu'à la semaine dernière premier secrétaire de la section locale du Parti communiste, pourrait se présenter aux prochaines élections démocratiques et reprendre sa place à la tête de l'administration locale. - Ça, jamais! se fâche M. Fortuna. C'est une manæuvre politique de nos ennemis. Nous respectons cet homme parce qu'il a refusé d'enté-riner l'ordre de Ceausescu de faitre tirer sur la foule. Il est très populaire, c'est vrai, mais nous ne sommes pas des fous. Nous n'allons pas rendre aux anciens dirigeants les places qu'ils occu-paient avant la révolution. Pas

PATRICE CLAUDE

### Deux journalistes tués cinq autres blessés

Français Jean-Louis Calderon, de la cinquième chaîne de télévision, ont été tués, et cinq autres ont été blessés, dont plusieurs grièvement, depuis vendredi, en couvrant les événements de Roumanie. Le reporter de la télévision française avait trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi, à Bucarest, où il a été écrasé par un char alors qu'il équipe, les combats devant le siège du comité central du parti.

Parmi les très nombreux messages de condoléances adressés à sa famille figure celui de M. François Mitterrand, qui a rendu hommage à Jean-Louis Calderon « victime de son devoir au service de l'information au cours des combais du peuple roumain pour sa libération ».

Un journaliste belge, qui se rendait à Bucarest en voiture avec trois de ses confrères, a également été tué, par balles, lundi

Deux journalistes, dont le heure locale, alors que le véhicule approchait de la capitale. La voiture a été prise sous le feu de tireurs isolés. On ignore l'identité de la victime et de ses confrères.

Les cinq blessés ont tous été

touchées par des tirs à Timisoera. Parmi eux figurent un Français, le photographe Jacques Langevin, de l'agence deux Américains, le correspondant du New York Times à Varsovie, atteint d'une balle dans l'estomac, et un journaliste de l'agence Associated Press, John Demicheski, plus légèrement touché à la tête alors qu'il circulait en voiture à la périphérie de la ville; le photographe italien Pascuale Modika, frappé au même endroit par une balle dans la poitrine, tirée depuis une usine ; le journaliste de télévision yougoslave Zeljo Sajin, touché lui aussi à la poitrine en rega-

### 25 décembre, vers 3 heures, gnant son hôtel. Jean-Louis Calderon un regard exigeant et chaleureux

A l'école de journalistes, ses copains l'appelaient affectueu ment « Juan Luis». Et il y avait de l'hidalgo chez Jean-Louis Calde-ron, fils d'immigré espagnol, dès l'âge de vingt ans démangé par cet appel du départ sondain, du «gros coup» imprévu, qui n'en finit janais de tourmenter les grands reporters.

Partir. Partir dans l'instant ême et pour une durée indéterminée. L'appel de l'actualité bousculeit alors son impassibilité. Et du Chili à l'Afghanistan, des territoires occupés à l'Afrique du Sud — il en revenait précisément, — îl n'est pas un point chaud de la planète sur lequel «Juan Luis» Calderon n'ait posé, au cours de sa si brève carrière, son regard exigeant et chaleureux, dont l'urgence n'altéra jamais l'impeccable professionnalisme.

Sous l'influence de Charles Villeneuve, l'un de ses «parrains» dans la profession, avec qui il avait travaillé à Europe 1, il avait, un temps, paru tenté par une autre forme de journalisme, l'investigation souterraine des ramifications du terrorisme, rencontré notamment lors de ses fréquents reportages à Beyrouth. Ce fut pour revenir rapidement dans les bras de son tyran familier : l'événement brut à montrer tout chand anx télé-spec-

Ce même attrait de l'actualité lui avait fait décliner, voici quelques mois, la proposition de deve-nir, à trente et un ans, le «patron» des reportages de la Cinq, chaîne qu'il avait rejointe dès sa création, et dont il était un des piliers à la

Jean-Louis Calderon est mort à Bucarest, place de la République, à la veille de Noël, au cœur d'une froide nuit d'horreur, renversé par un char, en tentant, comme à son habitude, de protéger son ami Patrice Du Tertre des mille dangers qui guettent un cameraman en D. S.

LE TEXTE INTÉGRAL DU « MONDE »

INDEXE DEPUTS JANVIER 1987

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:

Le Monde

EN BANQUE DE DONNÉES

EN LIGNE SUR VOTRE TERMINAL OU VOTRE MINITEL

EUROPÉENNE DE DONNÉES

Tél.: (1) 46-05-41-56

### Trois journées de bouleversements rest, faisant plusieurs milliers de

- VENDREDI 22 DÉCEM-BRE: annonce par la radio et la télévision du suicide du ministre de la défense, le général Vasile Milea, accusé d'avoir agi « en traître ». (Dans l'après-midi, la radio — passée entre-temps aux mains des insurgés — taisse entendre qu'il a été fusillé pour avoir refusé de faire tirer sur la foule à Bucarest.)

A 11 h 50, l'état d'urgence est proclamé sur l'ensemble du territoire roumain.

A 13 h 5, le poète dissident Mirces Dinescu, trenteneuf ans, annonce à la radio: ∢ Nicolae Ceausescu est parti. > Un front de salut national, composé de dissidents et de militaires, prend le pouvoir.

A 15 h 30, la radio annonce l'arrestation de Nicolae et d'Elena Ceausescu à Tirgoviste (70 kilomètres au nord-ouest de A 16 h 10, leur fils Nicu est

arrêté à Sibiu (centre du pays). A 17 h 50, le gouvernement

Des troupes de la police secrète fidèles à Ceausescu tentent de prendre d'assaut l'immeuble de la télévision. A 18 heures, des tirs écla-

tent aux environs du palais présidentiel. Des témoins font état de centaines de morts. A Timisoara, des milliers de corps sont découverts dans une fosse

, A 23 heures, l'armée, ralliée aux insurgés, réussit à dégager les abords du bâtiment du comité central, où siège le Conseil du front de salut national (CFSN) du nouveau pouvoir.

Le CFSN annonce des élections libres au mois d'avril et l'abolition du rôle dirigeant du Parti communiste roumain.

SAMEDI 23 : toute la nuit, les combats font rage à Buca-

morts. Jean-Louis Calderon, iournaliste de la chaîne de télévision privée française La Cing, est écrasé par un char. A 3 heures, heure locale, des membres de la police secrète investissent le bâtiment de la télévision avant d'en être délogés par des unités de l'armée. Timisoara est assiégiée par les forces de sécurité du dictateur déchu. Des combats ont lieu à Brasov (200 kilomè-

Le CFSN annonce dans la matinée la libération de tous les prisonniers politiques.

Vers midi, la télévision annonce que les combats continuent dans la capitale. Le CFSN confirme la présence de « forces étrangères », notamment libyennes et syriennes, aux côtés des troupes restées fidèles à Ceausescu.

Dans la soirée, la télévision annonce que le couple Ceausescu, dont l'arrestation a été démentie plusieurs fois, est incarcéré dans une base militaire. Les principales ambassades roumaines à l'étranger reconnaissent le nouveau pou-

DIMANCHE 24 : poursuite des combats à Bucarest. Le centre de la capitale est la proie des flammes. En début de matinée, la radio affirme que tous les points stratégiques de Bucarest sont désormais sous le contrôle des nouvelles auto-

A 9 heures, heure locale, des véhicules blindés attaquent des partisans de Ceausescu retranchés près du ministère de la

A 13 heures, les combats se

poursuivent autour du palais présidentiel, des bâtiments de la télévision, du ministère de la

défense et de l'hôtel interconti-

En début d'après-midi, le CFSN ordonne un cessez-le-feu complet et immédiat sur l'ensemble du territoire roumain et annonce que Ceausescu sera jugé par une cour de justice. L'armée, ralliée au nouveau

régime, prend le contrôle de l'aéroport de Bucarest-Otopeni. Le nouveau pouvoir proclame que «la révolution est victoneuses. Il n'v aurait plus au total que trois mille fidèles de l'ancien régime qui se battent. Les francs-tireurs favorables au nouveau régime ainsi que les fidèles de l'ancien chef de l'Etat ont jusqu'à lundi 17 heures. heure locale, pour rendre leurs

En milieu d'après-midi, les combats cessent dans le centre de Bucarest. Le siège du comité central passe sous le contrôle du Conseil du front de salut

Zoïa Ceausescu, la filie du dictateur déchu, est arrêtée dans l'un de ses appartements de la capitale. Les nouvelles autorités rou-

maines ordonnent l'interdiction. avec effet immédiat, de toute exportation de denrée alimentaire produite par le pays.

Dans la soirée, une vingtaine de membres de la Securitate tentent de perpétrer un «acte de sabotace» contre la gare centrale de Bucarest. Les combats ont diminué d'intensité, mais ils continuent, indique l'ambassadeur de France à

LUNDI 25 : un journaliste beige est tué vers 3 heures locales, alors qu'il se rendait à Bucarest, son véhicule ayant été pris sous le feu de tireurs

## La guerre d'Algérie Dossier et témoignages réunis et présentés par

Patrick Eveno et Jean Planchais

Une remarquable fresque du drame algérien



NOE DE LA L and a read from er rurs de la Ball

BOURSEEN

HOLESE ...

36.15 LEMIN

1 Lov 150

## LA RÉVOLUTION ROUMAINE

L'effondrement du régime Ceausescu et l'hypothèse d'une intervention soviétique

### Un entretien avec M. Ion Iliescu

Salte de la première page

Tout cela a été bien préparé de leur part. Ils veulent créer une situation d'instabilité par la terreur en lançant des attaques contre les esines, les bôpitaux, la télévision et la radio. Mais la situation se normalise peu à peu. Nous avons encore des petits problèmes à Bucarest, à Timisoara, à Arad et à

- Il est difficile d'évaluer leur nombre. Ils agissent par petits com-mandos individuels, mais ils obéis-sent à un plan général, animés d'une rage destructrice.

- On dit que des merce-

- Ce n'est pas totalement éta-bli. Je préfère ne pas m'étendre sur - Que sont devenus Ceau-

sescu et ses proches ? - Nicolae Ceausescu est depuis le début entre nos mains. Il a été ambassades de France, de Hongrie, pris avec toute sa famille, le 22 au et d'URSS. Ces trois pays nous ont ir. Sa femme, son frère, son fils,

- Dans qualies circonstanços ont-ils été arrêtés ? - Je ne veux pas vous répondre. Sachez seulement que Ceausescu est sous bonne garde.

– Et les dirigeants du perti - La presque totalité des membres du bureau politique ont égale-ment été arrêtés. Il y a parmi eux Postelnicu, ancien ministre de 'intérieur, Dranca, Manea

Manescu et quelques antres. Ils seront tous jugés quand les circonstances le permettront.

— Peut-on faire un bilan des victimes de ces derniers jours ? - Il est difficile de faire un tel

hilan aujourd'hui. Il y a eu beau-coup de morts et beaucoup de des-- On a perié de deux mille à trois mille morts à Timisoara.

- Il ven a plus. - Etes-vous en contact avec des gouvernements étrangers ? - Nous avons reçu énormément phone. de messages de sympathie venus du monde entier. Mais nous avons



des contacts particuliers avec les

- Non, use aide humanitaire et économique. Nous n'avons pas demandé d'aide militaire à l'URSS. Nous sommes en contact constant avec le ministère des affaires étrangères soviétique. Lui comme nous considérons que l'aide militaire n'est pas nécessaire. Nons

- Quand allez-vous constituer un gouvernement ?

 Dans quelques heures... ou dans quelques jours. Le Front de salut national va en discuter maintenant. Tout est à refaire de A à Z. Il nous faut un peu de temps. - Quelles sont yos pre-

- D'abord liquider les groupes terroristes qui sont encore en acti-vité. Après, il faudra faire face aux problèmes économiques. Pourtant ous pouvez constater que l'appareil économique fonctionne encore Il y a de l'eau, de l'électricité, la poste marche ainsi que le télé-

### Le nouvel homme fort

neuf ans, ancien secrétaire du comité central du PC roumain, limogé par Nicolae Ceausescu en 1971, apparaît de plus en plus comme l'homme fort du Conseil du comité de salut national, qui incame le nouveau pouvoir politique en Rou-

**-** , -.

Le nouvei homme fort a des raisons d'an vouloir au Conducator, qui l'a limogé en juillet 1971 de ses postes de secrétaire du comité central, de ministre de la jeunesse et de responsable de l'idéologie au

 « C'est un intellectuel petitbourgeois, d'esprit bureaucra-

tique, qui n'a aucune idée du travail de la jeunesse », avait estimé à l'époque le numéro un roumain, au sommet de sa

M. Iliescu avait été envoyé en pénitence dans la province de Timis, dont la capitale est Timisoara, où il a laissé de bons souvenirs et d'où il reçoit des messages de sympathie.

Autre détail non négligeable : lon lliescu, qui a le même âge que M. Mikhaīl Gorbatchev, a fait ses études à l'Institut Molotov de Moscou et a été responsable de l'Union des étudiants roumains en Union

### Un appel d'Eugène Ionesco au pacte de Varsovie

Eugène Ionesco, de l'Académic française, a lancé dimanche 24 décembre, l'appel suivant :

« Pour que cesse au plus vite l'effroyable massacre des combattants roumains de la liberé et de l'armée légale désarmée par le tyran Ceausescu, qui surarmait sa milice privée, c'est-à-dire les forces armées de la Securitate, je lance un appel solennel aux gouverne-

ments du pacte de Varsovie dont les pays ont récemment acquis leur liberté sans verser une goutte de sang, je leur demande de venir en aide et d'envoyer des armes et des munitions au secours du peuple roumain, lui aussi membre du pacte de Varsovie et qui, en ce moment, se fait tuer par les agents

## LA BOURSE EN DIRECT

LE MONDE DE LA BOURSE

Suivez en direct l'évolution des cours de la Bourse

BOURSE

36.15 LEMONDE

# Moscou semble l'avoir étudiée avant de la déclarer « inacceptable »

MOSCOU

de notre correspondant

Un moment réservée et de Roumanie, l'URSS a brusquement radicalisé ce weekend son soutien au Conseil de salut national au pouvoir à Bucarest, à tel point que l'éventualité d'une aide militaire de malentendus en déclarations les rédactions et les chancelle-

« inacceptable ».

Rappelant que cinq pays du pacte de Varsovie avaient solennellement condamné, début décembre à Moscou, l'intervention de 1968 en Tchécoslovaquie, le premier ministre a souligné qu'il fallait évisilonciouse sur les événements ter de répéter « les erreurs du passé». « Nous devrions appuyer

les insurgés sous forme d'aide

médicale ou peut-être sous une

autre forme, mais l'envoi de

troupes est inacceptable. > Tout était désormais clair. Mais soviétique aux insurgés a mis ambigues ou démenties, une interen état d'alerte maximum, pen-vention militaire de l'URSS on de dant quelques heures samedi, pays membres du pacte de Varso-

vie pour sontenir les insurgés roumains est apparue à un moment plus que probable, alors que la Le premier ministre Nikolai situation sur le terrain demeurait incertaine. Il semble d'ailleurs qu'il Ryikov devait toutefois calmer y ait en un flottement à ce sujet au les esprits, en déclarant devant sein de la direction soviétique. les journalistes au congrès des L'intervention militaire est pour le députés qu'une telle aide était moins un des cas de figure auxdirigeants du Kremlin.

matin par l'annonce de la télévision roumaine selon laquelle l'ambassade d'URSS à Bucarest avait promis aux insurgés roumains une alde militaire d'urgence». Quelques heures plus tard, Mikhail Gorbatchev indiquait devant les députés du congrès que des contacts à avaient été pris avec des pays du pacte de Varsovie pour fournir une aide au peuple rou-

main ». Le dirigeant soviétique

avait également annoncé l'envoi par l'URSS d'une « aide médicale

ou autre » aux insurgés. Le chef de la diplomatie hongroise, Gyulia Horn, annonçait de son côté qu'une réunion des ministres des affaires étrangères du pacte était prévue pour dimanche.

Autant de déclarations qui pouvaient faire penser à l'imminence d'une intervention en Roumanie. Mais plusieurs mises au point firent retomber la fièvre dans la soirée de samedi. Un porte-parole officiel soviétique affirmait que

Tout avait commencé samedi l'ambassade soviétique en Roumanie ne pouvait avoir promis une aide militaire pour la bonne raison que l'ambassadeur se trouvait... en vacances en URSS. Quant à la rencontre à Moscou des ministres des affaires étrangères du pacte, le même porte-parole déclarait on'il n'existait pas de « projet immédiat d'une telle réunion ».

> Dimanche matin enfin, Mikhail Gorbatchev exclusit une aide militaire et précisait que l'armée roumaine n'avait pas besoin d'équipements ou de munitions.

La situation ne manque pas de piquant. Un peu plus de vingt ans après l'écrasement du « printemps de Prague » et dix ans très exactement après l'entrée de l'armée rouge en Afghanistan, Moscou ne veut pas entendre parler d'une expédition militaire en Roumanie, que les Etats-Unis et la France ont déclaré cependant être prêts à soutenir. - (Interim.)

## La France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne déclarent qu'ils l'auraient soutenue

Les déclarations du week-end au sujet de l'opportunité d'une inter-vention militaire soviétique de soutien à la population roumaine sont la plus speciaculaire illustration, à ce jour, du retournement intervenu dans les relations Est-Ouest. On aura entendu en effet successive-ment la France puis les Etats-Unis et la Grande-Bretagne proclamer par la voix des responsables de leur diplomatie qu'ils soutiendraient une intervention militaire soviétique en Roumanie.

La question en réalité ne se posait pas, et les dirigents soviétiques ont mis les points sur les « i » dans la journée de dimanche après dans la journee de dimancae après s'être concertés avec les autres pays du pacte de Varsovie sur le type d'aide humanitaire qu'ils pouvaient envoyer au peuple romain : il n'était pas question d'intervention militaire, il n'en avait jamais été question par principe, par souci de cohérence avec la doctrine de non-ingérence proclamée depuis des mois par Mikhail Gorbatchev.

Aucune demande en ce sens n'a au demeurant été exprimée par le peuple roumain et ceux qui le représentent au sein du Comité de salut national. La Roumanie, rappelons-le, est le seul pays du pacte de Varsovie qui se soit toujours opposé à la présence de troupes soviétiques sur son territoire, et on peut supposer qu'une telle intervention se serait même tene intervention se serait même heurtée à une certaine hostilité. Enfin, même si les combats se poursuivent, M. Gorbatchev estimait dès dimanche que le rapport de forces sur le terrain était au profit de l'armée régulière roumaine et mi'elle n'avent pes besoin de remembre le proposit de partie per le proposition de partie per le per le proposition de partie per le qu'elle n'avait pas besoin de ren-forts en équipements ou en muni-

Rénondant dimanche sur NBC à nne question sur l'attitude des Etats-Unis à l'égard d'une éven-tuelle intervention militaire du pacte de Varsovie, M. James Baker, le secrétaire d'Etat améri-Baker, le secretaire d'Etat amer-cain, avait répondu : « Je pense que nous soutiendrions des efforts du pacte de Varsovie pour aider le Comité de salut national (...) Nous serions portés à suivre l'exemple de la France. » Le secré-taire au Foreign Office, M. Wil-liam Waldegrave, interrogé sur Channel 4, déclarait de son côté à accorde d'une selle éventualifé : à le propos d'une telle éventualité : « Je propos à une tene eventuaire. " ye pense que notre attitude serait une attitude de compréhension (...) mais il est clair que personne d'autre que des membres du pacte de Varsovie et l'Union soviétique

ne peut intervent. 
En bref, à Londres, et surtout à Washington où l'on plaide actuellement en favour du « devoir d'ingérence » au Panama, on n'aurait rien trouvé à redire à une opération militaire soviétique, ce qui témoigne non seulement de la confiance que l'on fait à M. Gorbatchev, mais du droit on'on lui reconnaît à mais du droit qu'on lui recounaît à faire le ménage chez lui, c'est-àdire dans les pays du pacte.

A Paris, M. Roland Dumas a 
émis une idée un peu différente en 
évoquant la constitution de sortes 
de briendes invernationales.

de brigades internationales: « Je verrais bien la constitution d'une brigade de volontaires. Je comprendrais très bien que tous ceux qui seraient motivés par le mouve-ment en Roumanie sentent la nécessité d'aller se battre. Il y a des moments où l'action doit se substituer à la parole. >

« Dans ce cas, la France aiderait chemin-là », a encore ajouté le ministre, soulignant que la notion d'« intervention d'urgence » était « une notion nouvelle à laquelle les Etats ne sont pas encore habi-tués ». « Les événements que nous vivons en ce moment en Roumanie rendraient nécessaire de faire rentrer dans notre arsenal juridique international cette notion et de prévoir que dans certaines circonstances des organisations interna-tionales ou des Etats pourraient

intervenir », a-t-il expliqué. Le président de la République avait été plus réservé, vendredi 22 décembre, dans la conférence de presse qu'il avait donnée avant de quitter Berlin-Est, en écartant tonte idée de participation à ans opération militaire et en renvoyant l'affaire à Moscon, sur le thème du chacun chez soi , c'est-à-dire chacun dans son alliance

Quant au premier ministre, M. Michel Rocard, il a estimé qu' « il faut savoir aussi raison gar-der sur le plan de l'action » et insisté sur le fait que le Comité de salut national de Bucarest n'avait

salut national de Bucarest n'avait formulé aucune demande d'aide militaire. Il a indiqué qu'il avait contacté samedi soix, « en accord avec le président de la République, le chargé d'affaires soviétique à Paris pour faire savoir à son pays que nous étions prêts à nous concerter pour ne pas laisser l'URSS, qui est à la fois la plus proche voisine et la garante de la stabilité internationale dans la

région, s'imaginer que ses déci-sions pourraient être critiquées au nom d'une méfiance des autres -. « Il était important que le gou-

vernement soviétique sache toute initiative requise par les Roumains et allant dans le sens de la démocratie serait comprise et appuyée. Il n'est pas question d'une intervention militaire. Ce peut être d'abord un soutien, en matière logistique, à l'armée rou-maine», a dit M. Rocard.

\*La réponse soviétique est cha-leureusement approbatrice de cette démarche et se borne à dire que les demandes roumaines aujourd'hui ne concernent que l'aide humanitaire dans toutes ses dimensions », a-t-il précisé.

Le président du conseil italien, M. Giulio Andreotti, s'est de son côté opposé à une intervention militaire qui, a-t-il estimé, « ne ferait qu'aggraver la situation ».

#### L'autocritiqu de M. Cheysson

« Nous savons depuis longtemps avait déclaré pour sa part l'ancien ministre français des affaires étrangères, M. Claude Cheysson. Celui-ci a rapporté qu'il y avait eu pen-dant qu'il était ministre - des incidents, voire des drames, avec ies Roumains, qui montraient exactement » la nature de ce régime. Il a évoqué la découverte il y a quelques amées d'un cadavre mutilé sur le trottoir devant l'ambassade de Romanie à Paris, précisant que le corps, celui d'un journaliste, « avait été jeté des fenètres de l'ambassade, plusieurs heures après avoir été assassiné après tortures dans l'ambassade ».

Et cependant, qu'avons-nous fait? - Quand je nous vois nous précipiter à l'heure actuelle aux basques des Chinois après les événements de Tiananmen, quand je vois la France être le premier pays libre démocratique à signer un grand contrat industriel, sinancé grana contrat traustriet, financé par fonds publics français, avec la Chine, je me dis que nous sommes bien incohérents dans nos politi-ques », a conclu M. Cheysson.

Dans la même veine autocritique, M. Cheysson aurait pur rappeler la phrase qu'il avait pro-noncée en décembre 1981, quand, au lendemain de l'instauration de l'état de guerre en Pologne, on lui demandait ce que la France allait faire: - Bien entendu, nous n'allons rien faire -, avait-il alors lancé. Enfin, pour être juste dans ce registre, il laudrait reconnaître à M. Michel Rocard le mérite d'avoir été le premier à mettre les pieds dans le plat à propos de la Roumanie en dénonçant, dans l'enceinte feutrée de l'ONU Genève, la dictature qui opprimait

ce pays. A New-York, les représentants de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne et de la Hongrie ont demandé samedi une déclaration ferme du Conseil de sécurité sur la Roumanie, démarche à laquelle la Chine et d'autres pays comme le Népal et l'Ethiopie se comme le Népal et l'Ethiopie se sont opposés. Dans une dépêche samedi, l'agence Chine Nouveile a exprimé l'espoir que « l'amitié » entre la Chine et la Roumanie ne sera pas affectée par les événements. L'Iran qui, la semaine dernière, accueillait M. Ceausescu a pour sa part exprimé par la voix de son ministre des affaires étrangères, M. Velayati, son soutien au soulèvement populaire.

### PEKIN: de vives tensions sont à prévoir au sein de la direction

de notre correspondant

le personnel de l'ambassade de Roumanie à Pékin a annoncé qu'il se rangeait du côté du soulèvem anti-Ceausescu. La différence est qu'il se trouve, ici, en terre quasiment hostile

La Chine a pris note du bout des lèvres de la chute de son dernier allié est-européen en émettant l'espoir que ses propres relations avec la Roumanie n'en seront pas affectées. Les médias officiels n'ont cependant pas soufflé mot de cette déclaration du ministère des affaires étrangères, faite samedi à la presse étrangère, qui visait surtout à laisser comprendre que Pékin n'entretenait plus d'illusion.

Le Quotidien du peuple présentait encore lundi, fort discretement, la situation à Bucarest comme un chaos perfaitement incompréhensible, sans fournir d'indication sur le

sort de Nicolae Ceausescu. Le contraste est criant avec l'attention soutenue portée par la presse de Pékin à l'opération militaire américaine au Panama, condamnée par

Le mutisme pétrifié des autorités a renforcé la certitude d'une partie de la population chinoise que l'insurrection roumaine va provoquer de vives tensions au sein de la direction à Pékin. On se souvient notamment d'avoir vu un de ses membres les plus élevés, M.Qiao Shi chef des services de sécurité chinois, se rendre à Bucarest à l'automne pour sceller l'alliance anjourd'hui moribonde des pays rejetant la « démocratie bourgeoise » comme fruit du « complot anti-socialiste - fomenté par l'Occident capitaliste.

Pour les mêmes raisons, rien n'a sur le moment filtré des entretiens qu'un haut responsable soviétique, M. Valentin Falin, directeur du

communiste, a eus avec ses homologues chinois depuis son arrivée samedi à Pékin. La visite avait été prévue avant l'insurrection roumaine ; cette dernière ne peut qu'être le révélateur des divernces importantes entre chinois et soviétiques sept mois après la visite historique de M.Gorbatchev auprès de M.Deng à la mi-mai.

Des informations non officielles prêtent au vieux dirigeant chinois des propos peu flatteurs envers le chef du Kremlin depuis lors. Dans un article écrit avant les tout derniers événements roumains et publié ce lundi, le ministre chinois des affaires étrangères, M.Qian Qichen, a lié implicitement les bouleversements en Europe de l'Est à la pratique encore commune e de l'hégémonisme, de la politique de grande puissance et de l'ingè-rence dans les affaires intérieures d'autres pays - de la part des « superpuissances ».



# LA RÉVOLUTION ROUMAINE

Les réactions à l'Est et à l'Ouest

## Solidarité et aide humanitaire

A l'Est comme à l'Ouest, les gestes de solidarité en faveur de la Roumanie se sont multipliés au cours du week-end de Noël

C'est ainsi que plusieurs pays de l'Est out fait connaître leur intention de prêter assistance au peuple roumain. En RDA, les secours se sont mis en place, non seulement par le biais de la Croix-Rouge, mais aussi par l'intermédiaire de l'Eglise protestante, du Parti social-démocrate et de nombreuses associations privées. En Yougoslavie, des médicaments et des denrées alimentaires ont été convoyés iusqu'à la frontière roumaine d'où des convois de la Croix-Rouge les ont transportés vers Timisoara.

En Tchécoslovaquie, le Forum civique a annoncé le départ pro-chain d'un train de secours. Les autorités de la Moldavie soviétique ont fait savoir que cette Républi-que était prête à recevoir dans ses hôpitaux des blessés. Cuba a, de son côté, envoyé par avion environ 20 tonnes de matériel médical, médicaments et plasma aux victimes des combats

A l'Ouest, les interventions sont plus nombreuses encore qu'elles proviennent d'Allemagne fédérale, d'Autriche, d'Italie, du Japon, des Etats-Unis, de Belgique, de Suisse, de Grande-Bretagne, où la Croix-Rouge nationale se dit « submergée de dons » ou bien sûr de France.

premiers secours mis en place dès jeudi 21 décembre, le mouvement n'a fait que s'amplifier à la veille

Dès vendredi soir, des avions affrêtés par Médecins du monde ou Médecins sans frontières avaient commencé à atterrir en Bulgarie, notamment à Varna, faute de pouvoir le faire à Bucarest ou à Timisoara en raison des combats. Des équipes de médecins réanimateurs, d'anesthésistes et d'infirmières réussissaient ensuite à gagner la Roumanie par la route. Dimanche après-midi 24 décembre, le détachement français de secours affrété par le gouvernement arri-vait à Bucarest et déployait immédistement trois antennes médicales et un hôpital de campagne où des chirurgiens et des anesthésistes spécialisés dans la chirurgie de guerre commençaient à opérer.

Ce détachement avait quitté Paris, samedi, à bord de deux avions sanitaires emportant avec lui trente tonnes de matériel médical, de médicaments et un hôpital de campagne. Contraint d'atterrir à Varna, il avait ensuite gagné, par la route, la capitale roumaine avec Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire. Deux autres appareils dont un C 130 Herculès devaient suivre, dans la journée de dimanche, toujours par la même voie. Et le gouvernement

En France, en effet, au-delà des a fait savoir que des moyens complémentaires pourront être envoyés des que l'évaluation des besoins aura été faite par le médecin-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), M. Henri Julien.

#### Collecte de sang

En France toujours, de multiples organisations humanitaires, partis politiques, municipalités, conseils généraux, etc. ont commencé à mettre en place des structures pour recueillir les dons tant en espèces qu'en médicaments et vivres. Des trains spéciaux, des convois de poids lourds, des affrètements d'avions vont être organisés dans les jours et semaines à venir. Dans l'immédiat, les organisations non gouvernementales d'aide humani-taire, Médecins du monde, Médecins sans frontières, l'Aide médicale internationale ont lancé un appel d'urgence afin de collecter du sang et du matériel de transfu-

européenne a, elle aussi, renforcé son aide d'urgence. Après une pre-mière aide financière d'un million d'écus (le Monde daté 24-25 décembre), la CEE a décidé dimanche d'accorder un crédit sup-plémentaire de 5,5 millions d'écus (37,5 millions de francs). Le Comité international de la Croix-Rouge, soutenu par l'ensemble des

comités nationaux, a également renforcé son action. Le CICR coordonnera les secours fournis par les différentes sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à partir de deux centres principaux : celui de Budapest où seront organisés des convois routiers à destination de la Roumanie et celui de Varna qui coordonnera les secours par voie aérienne.

Pour financer les secours médicaux d'urgence, les associations et organisations non gouvernemen-tales sollicitent des dons en espèces. Voici leurs coordonnées :

- Médecins du monde, 67, avenue de la République, 75011 Paris. Permanence Roumanie 24 heures sur 24. Tél.: 43-57-70-70. CCP

- Médecins saus frontières, 8, rue Saint-Sabin, 75011 Paris. Permanence de 9 h 30 à 21 heures. Tél. : 40-21-29-29. CCP Paris 40 60 U.

 Secours populaire français,
 50, rue du Faubourg-du-Temple,
 75011 Paris. Tél. : 43-38-13-16. Pour connaître les antennes en province, appeler le (1) 42-78-50-48. CCP Paris 23 33 SP, ou 65 437 H.

- Croix-Rouge française, 1, place Henry-Dunant, 75008 Paris. Tél.: 40-70-10-10. CCP Paris 600 00 Y.

 Aide médicale internation 119, avenue des Amandiers, 75020 Paris. CCP Paris 45 44 V.

# **AMÉRIQUES**

### Amère victoire au Panama

Saite de la première page

La capitale ressemble aujourd'hui aux gigantesques tas d'ordures qui jonchent ses rues. La plupart des centres commerciaux ont été pillés et ne présentent plus que des facades en ruine et des vitrines éventrées. L'insécurité

Les patrouilles militaires, les multiples barbelés barrant certaines artères et le vombrissement continuel des hélicoptères et des avions ne doivent pas faire illusion. Aujourd'hui encore, la ville est livrée à elle-même. Pour un soir de réveillon, les rues sont pratiquem-ment désertes. Rares sont les piétons qui s'aventurent, et les seuls véhicules qui circulent sont mili-

Indépendamment du couvre-feu toujours en vigueur, il est vrai qu'une simple • promenade » tient de la roulette russe. Des tireurs • isolés » font entendre leurs irmes, et les détroussages sont fré-

Depuis plusieurs jours, les bâti-ments officiels font aussi les frais d'un apparent désintérêt américain o in apparent desinieret ainterteain pour tout ce qui a trait à la sécurité autre que militaire. Le palais prési-dentiel ne ressemble plus à rien, le ministère de la justice à été mis à sac, et ses coffres forts ouverts au chalumeau. Certaines ambassades étrangères out même été la cible de tels débordements, malgré les mul-tiples demandes de protection. Les pouvoirs de l'actuel président sem-blent pour l'heure relativement modestes, et le commandant d'une place de province avouait prendre ses ordres directement du commandement américain. Les employés de l'immigration, ont, eux, – pour la plus grande joie des journalistes arrivés sans visa – la clémence de fonctionnaires sans directives.

Les nouvelles autorités sont les frais de ce mépris apparent pour la

sécurité. A tel point que la liste du nouveau cabinet du président Endara n'a toujours pas été offi-ciellement publiée, faute de pon-voir assurer la surveillance et la protection policière des ministres pressentis. Aux alentours de la capitale, les barrages militaires sont fréquents, et grande la tension. Mais ce déploiement de forces se cantonne à quelques endroits stratégiques, comme le pont de Las Americas, qui enjambe l'entrée du canal, où, quelques kilomètres auparavant, la fin de la route pana-

Dans les provinces du Nord, tout au long de la voie qui retie Panama au Costa-Rica voisin, la situation semble plus calme. Selon les militaires panaméens soutenant le nou-veau régime, le pire a été évité, et dans certaines villes comme David ou Santiago, la tranquillité semble ou Santiago, la translatife. Dans ces régions, cependant, les afron-tements, lorsqu'ils ont en lieu, n'ont jamais atteint une grande intensité. Les pillages n'ont été qu'exception-

Mais l'annonce de la reddition du général a souvent provoqué des réactions de soulagement. Sur la réactions de soulagement. Sur la route panaméricaine et dans la capitale ont fleuri les drapeaux blanes, signe de ralliement des opposants à Manuel Antonio Noriega, et plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en plusieurs points du pays pour crier leur joie. Partout, la réponse des « bataillons de la dignité » fidèles à l'auxiem homme fort me s'est pas l'ancien homme fort ne s'est pas fait attendre. Des petits groupes ont tenté de semer la terreur un DEU DATTOUL.

Dans la pagaille ambiante. la folie qui s'est emparée de Panama et que Washington ne semble pouvoir contenir, malgré une relative amélioration, ne serait pas près de

DENIS HAUTIN-GUIRAUT

## A Paris, un Noël entre joie et larmes

M. Chirac s'étonne de « l'incapacité »

du gouvernement français

M. Jacques Chirac a estimé, l'arrondissement, M. Paul Pernin, à manche 24 décembre, que le pré-

de Paris.

En présence de personnelités politiques et religieuses françaises, un millier d'émigrés roumains ont participé, dimanche 24 décembre, à un office de vigile de Noël, suivi d'une marche vers Notre-Dame de Paris.

Quand Georgy Zamfir arracha de sa flute de Pan un Ave Maria. les bouquets de cierges, au pied de l'iconostase, se sont mis à danser dans des yeux rougis. • L'enfant Jésus n'est pas venu les mains vides ., mais la chute de Ceausescu a été payée par un bain de sang. C'est un Noël entre joie et larmes, soulagement et peur qu'a roumaine de Paris. L'office religieux à l'église orthodoxe des Saints-Archanges, rue Jean-de-Beauvais (5 arrondissement), ressembla tout à la fois à un Te Deum et à un Requiem.

Il a tourné à la manifestation nationale, quand, après la litanie de prières pour les morts martyrs, se sont élevés, dans les odeurs de l'encens, des chants patriotiques.

La liberté religieuse

a servi de « détonateur »

déclare Mer Lustiger.

archevêque de Paris

messe de minuit en la basilique

Saint-Pierre de Rome en pré-

sence de dix mille fidèles envi-

ron. Quelques milliers de per-

sonnes ont assisté également à

l'office de Noël en la cathédrale

De Berlin à Prague, de Bucarest

à Rome et à Paris, les offices

catholiques, et réformés de Noël ont tous été marqués par la succes-

sion des changements dans les pays de l'Est, que le pape a qualifié,

d'« extraordinaire parce que paci-fiques », à la seule exception

triste et pénible » de la Rouma-

Invité d'une émission de FR 3,

dimanche soir 24 décembre, le car-

dinal Lustiger, archevêque de Paris, a salué, comme il l'avait fait

peu avant dans l'église orthodoxe

roumaine, « toutes les victimes

anonymes, oubliées et perdues des persécutions religieuses dans

L'archevêque de Paris a souligné

que la revendication de la liberté

religiouse dans les pays de l'Est

avait eu l'effet d'un - *détonateur -*

et « ouvert la voie à la revendica-

tion pour toutes les autres libertés

civiles ». En direct, il a pu interro-

ger le cardinal Tomasek, archevé-

que de Prague, quatre-vingt-dix

ans, l'un des porte-parole les plus

populaires dans les milieux démo-

cratiques en Tchécoslovaquie, qui

s'est félicité du retour des libertés

religieuses dans son pays.

ies pays de l'Est.

Notre-Dame de Paris.

Jean-Paul II a célébré la

On a même entendu la Marseil-

On se signe et on se prosterne devant les icones. Interrompant la cérémonie, les applaudissements crépitent et les « merci » s'élèvent quand les personnalités fendent la foule. La communauté roumaine n'avait jamais vu dans son église autant d'hommes politiques (MM. Chirac, Jospin, Juppé, Tou-bon), de cleres (du cardinal Lustiger à l'ayatollah Ruhani), de journalites et de caméras de télévision.

Après l'action de grâces, commence l'office des morts. Dans une longue litanie, le Père Konstandache, le prêtre de la paroisse, demande de prier pour « la Routorturés qui ont sacrifié leur vie pour la liberté du pays », pour la famille royale, pour le président de la République française, pour le journaliste français tué à Bucarest.etc.

Quand d'une voix gutturale, Virgil Gheorghiu, l'auteur de la Vingt-Cinquième Heure, aujourd'hui prêtre orthodoxe émigré à Paris, s'exprime à son tour, l'émotion

dimanche 24 décembre, que le pré-sident Mitterrand, en tant que pré-

sident en exercice de la Commu-

nauté, - aurait du depuis deux

jours intervenir au nom des Douze

auprès de l'URSS », et s'est étonné

de « l'incapacité qui caractérise les

gouvernements européens, notam-

ment le gouvernement français ». · La Roumanie appartient au

pacte de Varsovie, il ne s'agissait

pas pour nous, naturellement.

d'intervenir militairement . a tou-

tefois indiqué l'ancien premier ministre, qui a donc déclaré : « Mais le président de la Républi-que, en tant que président de la Communauté, aurait du depuis

deux jours, intervenir au nom des

Douze auprès des Soviétiques, en

leur disant : il vous appartient de

juger si vous pouvez ou non inter-

venir militairement. Mais, à tout

le moins, il faut envoyer aux

unités loyales de l'armée roumaine

qui se battent à armes inégales

contre les agents de la Securitate

des armes modernes, des muni-

tions en quantité suffisante, des

matériels sophistiqués indispensa-

Le maire de Paris s'est enfin

étonné de l'ablme entre la géné-

rosité spontanée des Parisiens, des

Français, des Européens de

l'Ouest, et cette espèce de stupé-

faction paralysante qui caractérise

les gouvernements, et notamment

le nôtre, l'incapacité d'agir et le

fait qu'on subit en se taisant, de

façon un peu honteuse.

M. Chirac assistait à la mairie du

douzième, en présence du maire de de la démocratie ».

monte d'un cran. C'est lui qui, le 12 novembre dernier, jour de la fête patronale de cette paroisse roumaine de Paris, s'était écrié: Réveille-toi. Roumanie. Dieu est avec toi. Les cloches vont sonner le signal de la libération de la

Outre Virgil Gheorghiu, la

paroisse orthodoxe de Paris s'enor-gueillit aussi de compter parmi ses membres la famille Ionesco, le phiiosophe Emil Cioran. C'était celle de Mircea Eliade, et de - tant de noms roumains qui ont contribué à la culture universelle », dit le Père Konstandache. Emigrée par vagues après la guerre, la communauté roumaine de Paris compte environ quatre à cinq mille personnes, dont d'ingénieurs, de médecins et d'artistes. Son église orthodoxe a rompu toute attache avec le patriarcat de Bucarest et l'Eglise orthodoxe de Roumanie, trop liée au régime communiste (1).

Cette Eglise pleure ses morts. Dans les années de persécutions antichrétiennes (années 50 et 60), des centaines de lieux de culte ont été fermés et des milliers de prêtres

Roumanie organisée par la mairie

M. Jobert:

l'absence de l'ONU

D'autre part, M. Michel Jobert a

estimé le même jour que l'absence

des Nations unies « est probable

ment ce qui sera le plus scanda

leux de cette époque quand on y réfléchira ». Il a affirmé : « Il faut

savoir d'abord si les forces armées

roumaines ont demandé quelque chose et, si elles demandent, de

quoi elles ont besoin. Si elles ont

besoin d'armes ou de volontaires. Mais je crois qu'elles n'ont pas besoin de volontaires, il y a plé-

thore de volontaires. Alors, à ce

moment-là, on prend (...) des mesures nécessaires pour aider la

Roumanie, car ce combat c'est

celui de la liberté, de notre

du CRIF, a souligné que « la com-munauté juive de France, profon-

dément émue par les événements qui secouent la Roumanie, pays

ami traditionnel de la France,

prend une part sincère à la souf-

france des nombreuses victimes et

de leurs familles, se réjouit du

vent de liberté qui vient de souffler

sur ce pays. Elle souhaite ardem-

ment que le nouveau régime puisse

réussir dans sa volonté de faire cesser toute violence et de faire

respecter les droits de l'homme et

Enfin. M. Jean Kahn, président

condamnés. Beaucoup sont morts en travaux forcés à la fameuse (aujourd'hui abandonnée), où Ceausescu envoyait ses prisonniers de droit commun, ou à la prison Pitesti, où fut emprisonné aussi une bonne partie de l'intelligentsia du

Ces souvenirs sont remémorés quand, à la fin de l'office, précédés d'une grande croix argentée et vêtus de lourdes capes de cérémonie, les célébrants orthodoxes out conduit, à travers le Quartier latin vers Notre-Dame de Paris, une procession au cours de laquelle ont alterné, une fois de plus, les canti-ques et les chants patriotiques.

(1) La grande majorité des 23 mil-lions d'habitants de la Roumanie sont de confession orthodoxe, rattachée au patriarcat de Bucarest, dont le patriar-che actuel est Mgr Teoctist. Outre un million environ de catholiques de rite latin, la Roumanie compte également une Eglise clandestine uniate (de rite oriental, unie à Rome), ainsi qu'un

La Suisse bloque les avoirs de la famille du dictateur déchn

BERNE

de notre correspondant

D'ordinaire plus lentes à réagir, les autorités helvétiques ont annoncé dimanche 24 décembre qu'elles avaient fait bloquer des vendredi soir les comptes que l'ancien dictateur roumain Nicolas Ceausescu possèderait dans des banques suisses. Le gel des avoirs de la famille Ceausescu avait été réclamé par un avocat et député ocialiste de Zurich, M. Moritz Levenberger, agissant pour le compte d'exilés roumains en

Se référant aux chiffres avancés dans ses Mémoires par l'ancien général en chef des services secrets roumains, Ion Pasepa, passé à l'Ouest en 1978, la presse helvéti-que avait évalué à quatre cents millions de dollars en or la fortune planquée en Suisse par le dictateur déchu. De plus, selon M. Lenenberger, de l'or aurait été récemment transféré de Roumanie pour être mis en sécurité en Suisse.

C'est la première fois que Berne répond favorablement à une requête émanant de réfugiés.

Les autorités belvétiques déclarent elles-mêmes ignorer si la famille de Ceausescu dispose on non d'argent en Suisse. Mais elles ont tenu à prendre les devants en attendant que le nouveau souvernement roumain, qui a actuellement d' autres soucis » présente. le cas échéant, une demande formelle d'entraide judiciaire. Deux grandes banques de Zurich sont directement concernées par le gel des avoirs de Ceausescu.

JEAN-CLAUDE BUHRER

Le « diable » chez le Bon Dieu

WASHINGTON

de notre correspondant

La retransmission sur la minuit à Saint-Pierre de Rome s'interrompt soudain, et un présentateur apparaît pour annoncer une nouvelle qui ressemble, vu de Washington, à une mauvaise plaisanterie : le général Noriega demande asile

Le « Diable » est à l'abri du Bon Dieu, le hors-la-loi pour lequel la Maison Blanche a offert 1 million de dollars fait un dernier pied de nez à ces tout puissants Américains qui l'épiaient aux frontières.

La situation ne peut être être plus embarrassante, et les premières réscrions officielles traduisant cette perplexité. Le Blanche se réfugie dans une curieuse formule : « Le prési-dent est satisfait que Noriega soit sous le contrôle des autorités diplomatiques et que son rèane de terreur ait pris fin. 🤊

Quelques heures plus tôt. M. Bush exprimait encore l'espoir que l'ex-dictateur

sent, l'un des objectifs affirmés de l'intervention américaine à Panama semble à peu près hors d'atteinte. « Les Etats-Unis continueront de faire leur possible pour que le général Noriega soit traduit en iustice » (devant ces tribunaux de Floride qui l'ont inculpé en février 1988 pour complicité de trafic de drogue]», a indiqué dimanche en fin de journé M. Fitzwater, le porte-parole de la Maison Blanche, tandis venait d'arriver, le chef du Pentagone, M. Richard Cheney, ajoutait : « C'est aux diolomates et aux juristes de iouer. >

serait bientôt arrêté. A pré-

« Frustré » depuis des mois, selon sa propre expression, par l'incapacité des Etats-Unis à chasser Noriega du pouvoir à Panama, « frustré » decuis olusieurs jours de constater qu'en dépit d'un déploiement de vingt-cinq mille hommes les Etats-Unis ne pouvaient mettre la main sur lui, M. Bush, se retrouve à nouveau « frustré » d'une capture en bonne et due forme qui seule aurait consacré, aux yeux de l'opinion américaine, la « victoire » des Etats-Unis.

JAN KRAUZĘ

Aux Nations unies

### Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni s'opposent à une résolution condamnant l'intervention

NEW-YORK (Nations unies) correspondançe

Les Etats-Unis, la France et la

Grande-Bretagne ont opposé leur veto, samedi 23 décembre, au Conseil de sécurité des Nations unies à une résolution présentée par la Yougoslavie, au nom des pays non alignés, et déplorant « vivement » l'intervention américaine au Payant Control américaire au Payant Control de l'intervention de l'interventi caine an Panama. Cette résolution - qui avait été approuvée par dix des quinze membres du Conseil de sécurité, dont la Chine et l'URSS -, demandait également « l'éva-cuation de Panama par les forces armées américaines ».

Plaidant son dossier, l'ambassadeur américain Thomas Pickering a justifié à l'avance son veto en réitérant l'argument officiel américain selon lequel son pays est intervenu « pour défendre, en légitime défense, les vies américaines et protéger l'avenir des traités sur le *canal de Panama* -. L'ambassadeur américain a conclu : « Il serait temps que les Nations undes se mettent du bon côté de l'histoire... - De son côté, l'ambassa-

deur soviétique, Alexandre Belonogov, a estime que son pays n'avait d'autre choix que de voter en faveur de la résolution proposée car l'intervention américaine est une violation flagrante de la Charte des Nations unies faite de façon cynique au nom de la démocratie. Finalement, la seule surprise de

vote aura été le veto de la France. Un veto, que l'ambassa-deur français. M. Pierre-Louis Blanc, a expliqué en arguant du deséquilibre - de la résolution proposée qui, ne mentionnant pas les raisons de l'intervention américaine, pouvait être comprise comme - un appui implicite au régime du général Noriega - La France, faisant allusion aux élections « volées » (annulées par Noriega) en mai dernier, aurait en fait souhaité un paragraphe supplémentaire au texte proposé « regrettant l'interruption du processus démocratique ou Panama -. L'Assemblée générale de l'ONU reprendra le débat sur la question panaméenne jeudi 28 décembre.

19 100 x 表情年輕 100 Mg (M) 10 JOHN #48 SERT. · 人名英多 《集 186 arris 🕍 POINT

Fabiusiens \* et

se disputent le

efternie ein

1.0

E1000 301

MATE SOPP

-

institution.

a in 1960年新規的

- 128-E#-

- 1 18 E

o thank the

. - 1 14 PM 1998

g+ ÷**g \*#£69** ∰

\$12.00 J. 4 ... 10.00 . No 1980 10年,福州首先 A-5 # #54 W. W. T 7-52-44-48-18**49** gertal ausgebild. 🛊 10 mar 1987 1988 。 医多种脑外**样** 野 STARTO F

STANCE IN ATIAI AT ... PREL DAM i soudo quitto la 4 2 5 40 and the second second Friend C . 7 1.54 STE is a grice with the co . 1947 . F -1 MATERIAL A MA garages W. W. tet shiple Contract of the 1.94# # 推通一等 Department in the

وا المحمد and the · • • • • • • - -a renigentation der in a. 1 - 1- EC - 245 أشهر فبهودي

HYRES POLITIQUES

and the state of t

p Augustige ; get g generatie g generatie THE PERSON NAMED IN . mailung - 69 小 物象线 篇 こうしょう かんしゅ 後煙 - m #14 Land (人) (中央) The same of th 1 4 5 847 **8**7

n - 1 😘 📫 The state of the s and the second ுக்கு இது ஆண்**ன இ்இ** e e endekseit 🥦 🕴 on or the second of · · Marie Lagrage The second secon 5. 5. rie 166 - Love of streets . Bell 474 APRIL 2004 The same series and the same of

10 mars A SWEETING . The state of the s



## «Fabiusiens» et «jospinistes» des Bouches-du-Rhône se disputent le contrôle d'une fédération affaiblie

Les effectifs de la fédération ces conditions, le niveau des socialiste des Bouches-du-Rhône sont tombés, en 1989, à moins de douze mille cinq cents adhérents au lieu de seize mille deux cent dix en 1988, soit une chute de près de 23 %. Ils ont fondu de plus de six mille adhérents depuis l'année record de 1986.

#### MARSEILLE

de notre correspondant régional Ces chiffres traduisent, en premier lieu, la perte de crédibi-lité du parti, miné par de longues dissensions et la sévère défaite de la liste de Michel Pezet anx dernières élections municipales, face au maire dissident de Marseille, M. Robert Vigouroux. Ils sont aussi, cependant, le résultat d'un effort de transparence sans précédent - et sans autre exemple en France – entrepris par les responsables de la fédération pour rendre plus sincère le recru-

Pour la première fois, en effet, une commission ad hoc de contrôle des cartes, où toutes les sensibilités du parti étaient représentées, a été mise en place afin de faire échec à des pratiques anciennes souvent dénon-cées mais jamais réellement combattues. Son travail a été facilité par l'application de nou-velles procédures draconiennes consistant, en particulier, à payer toutes les cartes, par chè-que, à l'ordre de la fédération et à remplir une fiche d'identité détaillée pour tous les adhérents, anciens comme nouveaux. Dans

🗆 Gironde : M. Valade quitte le conseil général - Pour respecter la loi limitant le cumul des mandats, M. Jacques Valade (RPR), élu au Sénat le 24 septembre der nier, a choisi de renoncer à son siège de conseiller général de la Gironde. Dauphin désigné de M. Jacques Chaban-Delmas à la mairie de Bordeaux depuis désormais seize ans, l'ancien ministre délégué à la recherche et aux universités de M. Chirac restera premier adjoint. Ancien président du conseil général, il n'écarte pas tonte hypothèse de reconquête de l'assemblée départementale qu'il avait perdue après les cantonales de 1988 en raison de différents au sein de la droite. - (Corresp.)

effectifs réels est plutôt meilleur que celui auquel on anrait pu s'attendre...

Compte tenu de la situation créée par la dissidence de M. Vigouroux et de ses partisans - dont plusieurs caciques du parti comme MM. Charles-Emile Loo, René Olmeta et Jean-Jacques Léonetti, - la diminution des adhésions affecte essentiellement Marseille, où cinq mille six cents cartes ont été placées contre neuf mille deux cents en 1988. Dans le reste du département les effectifs n'ont diminué que de moins de 3 %. Ce sont les partisans de M. Lionel Jospin qui ont enregistré le recul le plus important - de l'ordre de 50%, - bien que leur représentativité soit la plus homogène dans l'ensemble des cent soixante-dix sections des hes-dn-Rhône.

Les autres sensibilités se sont en quelque sorte, refait une virgi-nité au détriment des amis du ministre de l'éducation nationale, majoritaires dans l'équipe dirigeante et donc plus directement exposés aux critiques des militants. Grâce, semble-t-il, à une campagne plus active, les fabiusiens out limité leurs pertes à 15% et selon leur pointage se proclament désormais majori-taires avec 39 % des adhésions, soit deux cent cinq mandats fédéraux contre 31 % et cent cinquante-cinq mandats aux jospinistes. Ceux-ci, au contraire, estiment avoir conservé leur avantage avec 37% des adhéque les partisans du président de l'Assemblée nationale.

D'ici au congrès fédéral de février, et à moins qu'une syn-thèse ne soit réalisée au plan national le 13 janvier, il est à prévoir que les deux sensibilités se livreront une âpre bataille pour s'assurer la suprématie dans le parti. Au demeurant, aucune d'entre elles ne peut aspirer à disposer de la majorité à elle seule. Socialisme et République est crédité, pour sa part, de 14% à 16% des adhésions, soit un peu mieux que les rocardiens (10% à 13%), loin devant les amis de M. Louis Mermaz et de M. Jean Poperen (3 % à 5 % à

**GUY PORTE** 

**POINT DE VUE** 

# Ca suffit comme ça!

par Roland Castro

A France se déchire, la démocratie se délite : abstention, vote Le Pen. Il a fallu que ce soit un bateleur capitaliste qui cogne le bateleur boulangistefasciste, les officiels ayant déserté, à l'exception de Pierre

Alors qu'un vent nouveau fait éclater la bureaucratie et la Nomenklatura à l'Est, un vent délétère souffie sur notre pays. Français, encore un effort, et on va ressortir les « bons Français » de Pétain ! La plus sordide de notre histoire remonte.

Des France coexistent : France des gagnants et des performants ; France des provinces de la qualité de la vie, vivier des « bons sondages » ; France des banlieues qui vote avec ses pieds ou Le Pen, le ressentiment au cœur.

Pendant ce temps-là, la direction du PCF achève son suicide historique, laissant un peuple de gauche désarmé. Le PS essaie d'oublier le cauchemar de Dreux en reprenant la guerre de Rennes et la droite classique persiste et signe dans la lâcheté, à l'exception notable et rituelle de Michel Noir.

Plus grave, le sens du service public, l'esprit public ont déserté le pays: la haute administration, la noblesse d'Etat, les grands corps issus de l'ENA sont en faillite culturelle. Il n'y a presque plus de

grands commis, il n'y a plus que des gérants de camères. Où sont les Delouvrier? La politique est technique, sans cœur ; le pays est géré sans ambition civilisatrice Dans ce pays si riche, si cultivé, l'histoire aussi profondément

écrite, il n'est pourtant pas compli qué de construire une vraie socialdémocratie sur trois ou quatre idées simples : une vraie civilisa tion urbaine, au lieu d'une vitle à deux vitesses; une vraie ambition éducative pour tous, au lieu d'un simple discours de la formation; une vraie ambition de partage et

L'argent, il faut le prendre aux lobbies : lobby militaire, lobby autoroutier, lobbies industriels divers. Il y a des milliards par an à redéployer si l'on casse les corpo-

ANDRÉ LAURENS

ratismes ; de quoi sauver l'éduca-

Il est, évidemment, compliqué d'ajouter à cette république empesée les ingrédients de la démocratie : réduction des hiérarchies et des notabiliés, traitement des citoyens en adultes et non en « populations » : population à risques, à problèmes, d'origine modeste, etc., mots infantilisateurs dont se gamberge la techno

#### Contre le « mollétisme »

It est plus compliqué de redire l'idéal du service public que d'aller chercher chez les libéraux le modèle de la modernisation administrative. Indispensable est la suppression des grands corps. Il faut bloquer leur résistible et envehissante prégnance sur l'appareil d'Etat et les partis politiques. L'architecture française est redevenue vivace lorsque le prix de Rome a été suponmé.

Il faut en France une perestroika. Le projet civilisateur auppose le sauvetage du PS de l'effondrement idéologique, que lement claire. La question du droit de vote des immigrés aux élections locales est aujourd'hui la pierre de touche d'un dispositif de recomposition culturelle de la gauche fran-

Contre la « moiletisma » c'est-àdire, la lâcheté devant l'opinion, il s'agit de reconstruire une culture de rebellion ; la culture de gouvernement, indispensable, ne doit pas être la culture dominante du Parti liste. Au contraire, celui-ci doit jouer son rôle de môle des résistances, de contre-couvoir.

Trois cultures n'existent plus qu'à l'état de nostalgie : la culture gauchiste « quand c'est insupportable, on ne supporte plus »; la culture communiste : une contresociété dans la société : la culture caulienne : le courage du contrecourant quand l'essentiel est en jeu. Ce sont ces cultures qu'il s'acit de rassembler au sein de la gauche du Parti socialiste. ► Roland Castro est architecte.

chef de la mission Banlieuse 89 auprès du premier ministre.

11 M. Barre justifie son vote de censure. - Dans un communiqué publié vendredi 22 décembre, M. Raymond Barre explique pour quoi il a voté la motion de censure déposée par l'opposition après l'engagement de sa responsabilité par le gouvernement sur l'approba tion du projet concernant la Sécu-rité sociale. Il s'agit, déclare l'ancien premier ministre, « de questions de fond sur lesquelles l'absence de politique gouverne-mentale claire est évidente ». Il fait remarquer qu'il avait eu une attitude exactement semblable au mois de juin dernier, lors du débat sur le texte concernant l'entrée des étrangers en France, pour la même raison. Mais il ajoute que « fidèle à sa position d'opposition constructive, il ne votera pas les motions de censure qu'imposent les considérations partisanes ou purement tacti-

### Le débat au sein du PCF

### Un député communiste suggère à M. Marchais d'abandonner son poste de secrétaire général

a posé la question, samedi 23 décembre, lors d'une interview diffusée par FR 3 Rhône-Alpes : altiusce par PK 3 Knone-Aipes:

« Le temps est-il venu pour

M. Marchais de laisser la place à
d'autres? » « Dans une équipe, a
jugé M. Vial-Massat, il y a un
capitaine et c'est vrai que lorsque
cela ne va pas on le licencie. C'est un problème qui se pose au Parti

Le député communiste de la Loire, ancien résistant, a encore suggéré que « l'on nomme M. Marchais président ». « Il y a des précédents, a précisé M. Vial-Massat, comme celui de Maurice Thorez qui avait été un très grand secrétaire général. » C'est la promière fois qu'un député va aussi loin, aussi ouvertement, dans la critique de la direction.

D'autre part, celui qui s'exprime sous le pseudonyme « Jean Fabien », utilisé dans les années 1984-1985 par un contestataire de la direction du PCF, a publié dimanche 24 décembre une décladimanche 24 décembre une décla-ration formulant le même soubait :

« Jean Pablen, précise le communi-qué, appelle le peuple communiste

" Jean Pablen, précise le communiste

de faim et de soif de vérité ».

M. Theo Vial-Massat, maire de (...) à secouer le joug d'une direc-Firminy et député PCF de la Loire, tion aussi faillie. Il est temps de tion aussi faillie. Il est temps de confler le destin du PCF à des hommes et des femmes qui n'ont cessé de mettre en garde la direction actuelle. Celle-ci s'est obstinée dans ses erreurs aux conséquences désastreuses, notamment pour gar-der ses places et ses privilèges. Chassons Georges Marchais et les siens de la direction du PCF. »

Selon « Jean Fabien », « les traiques événements de Roumanie clairent d'une lumière sanglante la monstrueuse affirmation de la direction du PCF jugeant tout récemment encore le socialisme des pays de l'Est « globalement positif ». L'histoire retiendra que Georges Marchais et les siens, après avoir cédé aux ukases de Brejnev en 1977, ont été, jusqu'au bout et dans les faits, les com-plices du bourreau des Carpathes, le sinistre Ceausescu. Hier encore, des membres de cette direction allaient, pendant les vacances, partager avec le Conducator et sa famille d'assassins le pain doré du

### Le Vert moyen

Mais qui donc sont les Verts ? Pour le savoir, car ils l'ignoraient eux-mêmes, les Verts ont adressé un question-naire aux quatre mille lecteurs de leur bulletin de liaison (Vert-Contact). Grace aux réponses de mille trois cent quarante-huit lecteurs, dont les trois quarts sont adhérents es Verts, et à l'étude qui en a été faite par Agnès Roche, jeune sociologue de l'École des hautes études en sciences sociales, on en sait aujourd'hui un peu plus sur cet électorat qui apparaît comme une géné-

Selon l'étude des réponses au questionnaire, le Vert moyen est un homme (72,6 % des adhérents sont de sexe masculin), âgé de qua-rante ans, marié et père de deux enfants, enseignent, diplômé de l'enseignement supérieur, non croyent et prouna petite commune. Le Vert moyen s'intéresse beaucoup à la politique mais, lorsqu'il ne peut voter vert, « vote PS ou rien ». Seulement 3,2 % des acceptent de reporter leur vote à droite. Un point commun à

tous: les Verts refusent toujours l'équation gauche-droite et revendiquent une troisième dimension de la politique. Un Vert sur quatre est syndiqué, surtout à la CFDT (10,8 % des Selon Yves Cochet, I'un des

Verts, il faut moduler ces résultats dans la mesure où les enseignants répondent plus volontiers que d'autres aux questionnaires. Mais il admet que le profit moyen de « l'intellectuel petit-bourgeois », selon l'ancienne terminologie, correspond à la sociologie du rais plutôt le Vert comme un usager-consommateur-citoyen engagé contre la technocra tie », explique ce militant qui avoue manger « bio », avoir construite », conduire une voiture à gaz et adhérer à la CFDT. Le profii type du « cadre » vert, qui ne correspond pas forcément au profit de l'électeur vert. Cet électeur perdu dans la masse reste à

### LIVRES POLITIQUES

L n'est pas tout à fait sûr que la social-démocratie soit morte», écrivent prudemment Alain Bergounioux et Bernard Manin, en ouverture de l'ouvrage qu'ils ont consacré au régime social-démocrate. Il n'est pas tout à fait exclu que l'avenir leur donne raison. Si, comme le laisse penser l'actualité, la majeure partie des régimes communistes d'Europe bascule dans le multipartisme, la social-démocratie a au moins autant de chances - et culturellement davantage d'ancrage que le libéralisme. D'autant plus qu'elle s'accommode plus facilement que le socialisme non social-démocrate du cadre libéral des échanges internationaux si elle veut y jouer un rôle. L'expérience socialiste française en témoigne qui, au fil de sa gestion, a plus évolué vers un réformisme mesuré que vers une transformation sociale profonde

تَدنه . . .

Alain Bergounioux rappelle que les partis sociaux-démocrates, s'ils ont élargi leurs électorats au-delà de la classe ouvrière, n'en restent pas moins des formations plus représentatives des salariés que de l'ensemble de la population : ils incarnent donc des intérêts sociaux étroitement définis.

Selon Bernard Manin, l'option en faveur de la démocratie et de ses règles a joué comme procédure d'intégration au prix du rejet de la révolution brutale des rapports sociaux : celle-ci sera recherchée de manière graduelle et pacifique. L'originalité de la social-démocratie a été, selon l'auteur, d'inventer « une autre forme de la démocratie pluraliste et libérale : le compromis frontal entre des volontés et des

## Du côté de la socialdémocratie

intérêts collectifs clairement différents ».

Alain Bergounioux étudie l'évolution qui a conduit à ce double compromis entre l'Etat et le marché, le capital et le tra-vail. « Les années 50 et 60 ont constitué l'apogée de cette synthèse, définie peu à peu, par traits auccessifs, jusqu'à la fin du do-neuvième siècle » note-On pense, notamment, à la

révision opérée par les socieuxdémocrates allemands, qui ont officiellement rompu, à leur congrès de Bad-Godesberg en novembre 1959, avec ce qui les apparentait encore au fonds doctrinal communiste. Mais plaire de toute la socialdémocratie européanne dont la diversité reste grande. Les auteurs le prouvent en présentant quatre études de cas (Suède, Angleterre, Autriche, Allemagne). Bernard Manin examine en particulier les réponses données par ces régimes à la crise économique qui a suivi le premier choc pétrolier et dégage les traits d'un modèle commun : "Les syndicats, observe-t-il, acceptent des hausses de salaires modérées, voire des pertes du pouvoir d'achat des salaires, capendant que le gouvernement soutient le demande par une politique budgétaire gounloux et Bernard Manin, relativement expansionniste de PUF, 189 pages, 98 F.

prestations sociales ou de réductions d'impôts. » Mais, ajoute-t-il, les sociauxdémocrates « ont pu concevoir et mettre en couvre une tella politique parce qu'elle s'appuyait en fait sur des structures et une culture particu-lières ». Il n'en demeure pas moins que le partage entre salaires et profits continuait de conditionner la vie économique et qu'il continuera d'en être ainsi dans les sociétés occidentales et dans celles qui se rapprocheront de leur mode de fonctionnement. « La social-démocratie conservera donc, selon toute vraisemblance, un atout essentiel pour l'exercice du pouvoir. »

> des structures et des valeurs repérables. A leurs yeux la difficulté est que « la défense des intérêts des palariés ne suffit plus à former des majorités politiques » car le comportement politique des individus est moins déterminé par leur situation socioéconomique qu'il ne l'avait été dans le passé. Notamment avec l'émergence des valeurs « atternatives ou vertes ». Selon eux, « l'alliance ou la fusion entre ce nouveau « camp » et celui des salariés qu'organisant les syndi-cats est aujourd'hui le problème majeur des sociauxdémocrates », ce qui suppose la rencontre de sensibilités qui, souvent, continuent de s'opposer parce qu'elles ne procèdent

Les auteurs ajoutent qu'elle

apparaît moins *∢ comme une* 

politique que comme une forme

de gouvernement » reposant sur

▶ « Le Régime social-

pas de la même hiérarchie des

priorités et des mêmes bases

### BIBLIOGRAPHIE

### L'Assemblée nationale édite une collection d'ouvrages sur le Parlement

nationale est une affaire qui mar-che. Cette sorte de boutique parlementaire ouverte au public dans les locaux du Palais-Bourbon (1) depuis juin dernier connaît un réel succès. Quelque dix mille · clients · y sont déjà venus non seulement pour y acheter des souvenirs, des cartes postales et quel-ques gadgets mais surtout pour y consulter ou y acquérir des ouvrages concernant l'institution parlementaire et des documents refiérant l'activité de l'Assemblée

Les rapports d'enquêtes parlementaires, les comptes rendus des travaux des commissions, les docutravaux des commissions, les docu-ments préparatoires, les débats de l'Assemblée et les recueils des lois y sont vendus. Des dossiers spécia-lisés et complets sur les problèmes qui ont donné lieu à de grands débats ont également été constitués. Désormais une collection d'ouvrages spécialisés sera disponi-ble sous le titre « Connaissance de ble sous le titre « Connaissance de l'Assemblée ». Edités en format de poche au prix unitaire de 15 franca (par les éditions Economica), ces livres traitent de façon approfondie des différents sujets de droit et d'histoire parlementaires. Rédigés par les fonctionnaires suécialisés de par les fonctionnaires spécialisés de l'Assemblée nationale, ils constituent la documentation la plus précise, la plus récente et la plus
didactique. Les quatre premiers
volumes concernent le Statut du
député, les Questions, la Séance
publique et les Principales Etapes
de la procédure législative. Le
client du Kiosque pourra, sur ce
dernier sujet, acquerir également
une « bande dessinée » due à
Ptantu et présentée par l'Associa-Plantu et présentée par l'Association des journalistes parlementaires sons le titre : Comment naît une

Le Kiosque de l'Assemblée loi D'autres titres de la collection Economica sont en préparation, ils portent sur les commissions, les modes d'élection, le président de racion de l'Assemblée, la loi de finances et l'article 49 de la Constitution.

Ainsi se développe l'action pédagogique de l'Assemblée nationale qui s'était déjà manifestée l'été dernier par une exposition sur le bicente-naire de l'institution qui avait accueilli plus de cent cinquante mille visiteurs.

(1) 4, ruc Aristide-Briand, 75007 Paris. Tel.: 40-63-61-21.

□ L'Abécédaire des assistants parlementaires. — Tout sur les col-laborateurs des parlementaires dont la fonction a été créée en 1976 à l'initiative d'Edgar Faure. Chargés de seconder députés ou sénateurs, les assistants parlementaires connaissent tous les rouages du Parlement et de la circonscription de leur « patron ». Photographies, biographies express et est qui, et où les joindre.

# Editions Press'com, 30, roe Clerc,
75007 Paris. 600 p., 260 F.

n La Carte des pouvoirs, par Oli-cier Pognon. – Idéal pour l'instruc-tion civique, ce tableau permet d'embrasser d'un coup la topogra-phie des pouvoirs en France. Quel est le circuit de la loi? Quels sont les rapports entre le chef de l'Etat. le gouvernement et le pouvoir ? Où se situe le Conseil constitutionnel et comment est-il constitué ? Autant de questions auxquelles cette - carte des pouvoirs - répond clairement.

★ Chez l'auteur, 14, rue Erlanger, 75016 Paris, 33 F (port compris)

chargé du recyclage ou de l'élimi-nation des déchets toxiques ; l'autre assurerait l'inspection et la

Tout en saluant les bonnes inten-

nents écologistes ant critiqué le

tions du projet de loi « vert », l'opposition travailliste et les mou-

manque de moyens financiers et humains de l'Inspectorate. Et ils

déplorent les exemptions dont

bénéficient certains secteurs indus

triels comme l'industrie chimique.

Verts - 15 % des voix lors des der-

nières élections européennes, - les

préoccupations écologiques pro-

gressent chez les Britanniques. Selon un sondage récent, 84 % d'entre cux estiment que le gouver-

nement Thatcher ne fait pas le

nécessaire pour protéger l'environ-nement. Après le discours du trône,

fin novembre, où était annoncés un

alourdissement des impôts pour les

pollueurs et des allègements pour

le « mécénat vert », ce projet de loi

souligne la volonté de M= That-

cher, qui bat aujourd'hui tous les records d'impopularité dans les

sondages, de changer son image négative en matière de protection de l'environnement. — (Intérim.)

de notre correspondant

Soucieux de ne nas abandonnes

à leur sort les deux cents à trois

cents drogués irrécupérables qui

constituent le « noyau dur » des quelque huit mille toxicomanes

vivant dans la capitale nécrian-daise, le service sanitaire et médi-

cal d'Amsterdam envisage de lan-

cer à leur intention un programme

L'opiacée conditionnée en solu-

tion injectable par voie intravei-

neuse serait fournie gratuitement

seraient pas par ailleurs contraints de cesser de consommer leurs stu-

Se souvenant sans doute du tollé

provoqué il y a quelques années par le projet de distribution gratuite d'hérolne à ces mêmes toxicomanes

qualifiés d'« ultra-problématiques,

le responsable du département « drogue » du service sanitaire et

médical a pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas « de leur donner

de distribution de morphine.

La prise en charge des toxicomanes

Les Pays-Bas envisagent un programme

de distribution de morphine

MÉDECINE

Comme le montre la percée des

répression des fraudes.

Accord de coopération franco-soviétique

#### Un spationante français séjournera dans la station Mir en 1992

La France et l'Union soviétique ont signé à Moscou, vendredi ambre, un accord-cadre de coopération spatiale pour les dix ans à venir. Première étape : Antarès, un vol habité conjoint prévu pour le second semestre de 1992, au cours duquel un spationante français séjournera pendant douze jours à bord de la station orbitale Mir.

A peine plus d'un an après que l'idée d'accroître la coopération spatiale entre les deux pays eut été évoquée par MM. Mikhail Gorbatchev et François Mitterrand, en URSS, à l'occasion du dernier voi spatial franco-soviétique (le Monde daté 27-28 novembre 1988), les modalités de ce futur partenariat, dans leurs grandes lignes (vols en orbite, étude de Mars, éventuels rendez-vous entre la future navette française Hermès et la station Mir), ont donc été définies jusqu'à l'an 2000.

Pour la première fois depuis le début de la collaboration francosoviétique, en 1966, le Centre national d'études spatiales (CNES) déboursera 12 millions de dollars (72 millions de francs), de compensation pour la mission Antarès, qui doit lui permettre de mener à bien une dizaine d'expériences bio-médicales et technologi-

Ces nouveaux rapports commerciaux, qui, selon M. Jean-Marie Luton, directeur général du CNES, ont rendu les discussions difficiles », marquent un tour-nant dans le programme de coopé-ration établi depuis plus de vingt ans entre les deux pays. La France, en effet, avait toujours bénéficié inson'alors de la gratuité des vols en échange de ses appareils et des résultats de ses expériences.

Robert LAFONT

#### LETTRES DE **VIENNE**

à un ami

Le point sur les craquements à l'Est

144 Pages / 98 Francs

AUBANEL/AVIGNON

**ENVIRONNEMENT** 

Lutte contre la pollution et contrôle de l'importation des déchets

## Le plan « vert » de M<sup>me</sup> Thatcher

Le ministre britannique de 'environnement, Chris Patten. a présenté le 21 décembre un projet de loi sur l'environnement (Environment Protection Bill/ qui sera soumis prochainement aux Communes. C'est la révolution « verte » de : M<sup>--</sup> Thatcher.

de notre correspondant

Le projet de loi qui sera présenté aux Communes comporte 120 arti-cles. Presque tous s'attachent à mieux défendre l'environnement contre la pollution industrielle. Quelques-uns portent sur des points particuliers comme la pro-preté des chiens en ville, l'interdiction faite aux agriculteurs de brûler les chaumes ou la transformation du Conseil de proctection de la nature en trois agences distinctes pour l'Angleterre, l'Ecosse et le pays de Galles. Mais l'essentiel du nouveau bill

concerne les industriels. Selon les estimations du ministère de l'environnement, quelque deux mille entreprises britanniques considérées comme les plus polluantes vont devoir se conformer à des normes beaucoup plus strictes en matière de pollution atmosphérique. Et un millier d'autres devront rendre des comptes aux autorités locales, lorsque celles-ci fixent leurs propres normes.

Au cœur de l'initiative de M. Patten figure la réorganisation de l'inspection des installations ées (Inspectorate of Pollution). Cette agence indépendante. qui donne les autorisations aux entreprises polluantes ou dange-

#### MÉTÉOROLOGIE

□ Vagne de froid aux États-Unis.

— Le bilan de la vague de froid qui s'est abattue, depuis une dizaine de jours, sur les États-Unis s'établissait dimanche 24 décembre, à soixante-treize morts. Selon le service national de météorologie, « le nombre des records de température enregistrés place cette vague de froid, avec celles de décembre 1983 et de février 1899, comme l'une des plus sévères jamais enre-gistrées dans le centre et l'est des États-Unis ». La masse d'air glacée en provenance de l'arctique a atteint samedi la Floride, tandis que le thermomètre, dans le Dakota du Sud, plongeait... à - 31°C. Une centaine d'incendies

ont éclaté dans la ville de la Nouvelle-Orléans, la plupart déclenchés par des appareils de chauffage portables.

LE COFFRET DU BICENTENAIRE

LOCALTE

public un registre où seront consienées ces autorisations et les éventuelles contraventions à la loi.

M. Patten entend également

mieux contrôler l'importation au Royaume-Uni des déchets industriels du monde entier, ainsi que des ordures ménagères américaines. Etant donné les tarifs imbattables pratiqués par des usines d'incinération on de recy-clage, la Grande-Bretagne s'est taillé en ce domaine une large part du marché. L'incinération des déchets constitue pour elle un important apport de devises. Entre les opposants à tout contrôle et les écologistes qui souhaitent l'interdiction des mouvements de déchets transfrontaliers, Chris Patten, qui appartient à l'aile modérée du parti conservateur, s'est efforcé de trouver un juste milieu.

Le texte prévoit aussi le doublement des amendes pour stockage illégal de substances toxiques. Pour améliorer l'efficacité de la surveillance, M. Patten vent diviser en deux services les agences locales de contrôle de la poliution qui dépendent des municipalités. L'un serait

La capture des espadons fatale à la grande faune de la Méditerranée

de notre corrrespondant

La technique de la pêche au filet dérivant, telle que la pratiquent les Italiens pour capturer les espadons dont le prix flambe sur les marchés italiens, est en passe d'anéantir la grande faune de Méditerranée : danphins, globicéphales, raies mantas, bonites et autres sont ainsi voués à une mort certaine, chaque été, le long des côtes ligures et provençales. Pris dans les mailles des filets qui les enveloppent à fleur d'eau, ils s'asphyxient ou - pis - sont massa-crés par les pêcheurs qui les lestent et les font disparaître dans les profon-deurs pour ne laisser aucune trace.

Ce dramatique constat a été dressé lors d'une réunion qui vient de se tenir à Saint-Laurent-du-Var (Aipes-Maritimes), qui groupait, des élus français et italiens, ainsi que des représentants du Musée océanographique de Monaco, du Centre natio-nal d'études des mammifères marins de La Rochelle, du Musée d'histoire naturelle de Milan, notamment.

Les autorités italiennes ont fait des promesses, mais les défenseurs des promesses, mais les défenseurs des damphins et des espèces protégées sont sceptiques. Quel crédit pent-on leur accorder quand on sait que l'Etat, qui a pourtant adhéré à la convention de Berne pour la protection de la fanne, a subventionné la pêche au filet dérivant?

M. V.

LE COFFRET DU

**BICENTENAIRE** 

bibliothèque.

POUR conserver votre col-

lection du Monde de la

Révolution française et la

mettre en valeur dans votre

En carton pelliculé, lavable.

DIFFICE ON Nº 1 - LE MONDE

**JUSTICE** 

Le crime presque parfait de la grotte de l'Apothicairerie

### Une jeune femme avoue avoir maquillé le meurtre de ses parents en accident de voiture

effectuée par la gendarmerie, une jeune femme M. Catherine Secchetti, vingt-trois ans, qui avait «organisé» l'accident de voiture dans lequel son père et sa mère trouvèrent la mort à Belle-Ileen-Mer (Morbihan). a été inculpée at, samedi 23 décembre.

Le 29 décembre 1988, en fin de matinée, une voiture roulant à environ 50 kilomètres à l'heure chutait du hant d'une falaise dans la mer, au lieu-dit la grotte de l'Apothicai-rerie. Un témoin entendait le cri d'une femme: « Il n'y a plus de frein, sautez. » Puis cette femme criait: « Faites quelque chose mes parents sont dans la volture. » Selon le témoin, seule la conduc-trice du véhicule, Catherine Secchetti, avait en le temps de sauter de l'automobile à quelques mêtres du bord de la falaise.

Interrogée par les enquêteurs, la jeune femme avait déclaré qu'à la suite d'un incident mécanique, prise de panique, elle n'avait pu contrôler sa voiture à bord de laquelle se trouvaient son père, Maurice Muller, soixante-quatre ans, retenu par sa ceinture de sécu-rité et sa mère, Madeleine,

un stupéfiant mais de leur fournir un médicament dont ils ont besoin

(...) pour sombrer moins vite dans la déchéance ».

C'est du moins ce qu'a montré

l'expérimentation du « programme

morphine - mené entre 1983 et 1987 auprès de trente-sept hérotno-manes incurables. Plusieurs de ces

« cobayes » ont vu leur état physi-

que et mental s'améliorer, la plu-

part ont acquis un comportement

plus sociable et d'autres ont large-

mente diminué leur consommation

d'héroine (mais non de cocaine,

d'amphétamines, ou de pilules

Tout en se gardant de présenter au vu de ces résultats, la morphine

comme le remède miracle, les anto-

rités sanitaires souhaitent organises

sa distribution à plus grande

échelle. Des négociations sont en

cours avec la municipalité et le

Après une année d'enquête cinquante-trois ans assise à une place arrière. Le véhicule de location n'avait pu être répêché après l'accident » et seules quelques pièces avaient été récupérées n'apportant aucun indice aux

Toutefois, un constat très précis avait permis aux gendarmes des brigades de recherches d'Ille-et-Vilaine et de Lorient, de constater que - les traces de pneus étaient rectilignes et qu'aucun coup de volant n'avait été donné par la conductrice ». L'enquête, discrètement prolongée, avait permis d'établir, en outre, que la jeune semme et son mari se trouvaient au moment de l'accidem dans une situation financière catastrophique et que, depuis, l'un et l'autre vivaient - très au-dessus de leurs moyens ».

Catherine Secchetti a fini par avouer qu'elle avait organisé l'accident parce « la mort de ses parents l'arrangeait financièrement ». Son mari Jacky Secchetti, trente-trois ans, instituteur, a été inculpé, lui, de complicité d'assassinat bien qu'il ait nié toute participation à l'organisation de ce double meur-

A la maison d'arrêt de Valence

Evasion en couple

Un couple, Segha Touazi, trente-quatre ans, et Kheira Douami, vingt-six ans, s'est évadé, dimanche 24 décembre, de la maison d'arrêt de Valence (Drôme) en son d'arret de Valence (Droine) en menaçant les gardiens à l'aide d'un pistolet à grenaille. Pen après 14 heures, au moment de la prome-nade, l'homme, Segha Touazi, déteau pour une série de vois à main armée, a utilisé l'arme pour maîtriser les gardiens et se faire conduire dans le quartier des femmes mitoyen afin de faire libé-rer sa compagne qui, elle aussi, semble-t-il, disposan d'une arme.

Le couple a réussi, ensuite, à sor-tir de la prison et à s'enfuir à bord d'un véhicule garé à proximité de l'établissement.

o Le metatrier présenté d'un maria américain arrêté et écroue à Mar-seille. – Pierre Aguilar, vingt ans, auteur présumé du meurtre d'un marin américain, abattu d'un coup de fusil de chasse, durant la muit du jeudi 21 au vendredi 22 décembre, dans une rue de Marseille, a été interpellé et inculpé d'homicide productions et de terration d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire. Le jeune homme a été écroué à la prison des Baumettes. Il semble que l'auteur du meurtre, appartenant au milieu, cherchait à abattre un revendeur de drogue, huimême légèrement blessé dans la fusillade qui a provoqué la mort de ce marin du porte avions Forrestal.

ministère de la santé, où les avis semblent, au demeurant, partagés.

DÉFENSE

péfiants habituels.

Selon l'annuaire « Flottes de combat 1990 »

### La marine soviétique n'a pas véritablement désarmé

Le désarmement unilatéral de en construction, commandés ou l'Union soviétique en matière attendus ». navale ne concerne que des bâtiments périmés et sans réelle valeur militaire. Au contraire, de nou-veaux navires nenfs apparaissent à veaux navires neuts apparaissent a un rythme soutenu. C'est ha double constatation qui figure dans la nou-velle édition (1990) de l'annuaire Flottes de combat, un ouvrage de référence sous la responsabilité de deux experts français, MM. Ber-nard Prezelin et Jean Labapie. Conhat, de l'Académie de marine.

Seion les deux anteurs de cet annuaire qui fait autorité, la marine soviétique a commencé de se débarrasser « des bâtiments anciens et démodés qui l'encombrent », comme les croiseurs de la classe Sverdiov, les escorteurs lance missiles Kotlin ou Kanin (qui ont trente ans d'âge), les vicilles frégates Riga, les sous-marins nucléaires de la catégorie November ou Hotel (qui sont d'une tech-nologie dépassée) et les sons-marins classiques Whiskey.

Au total, précisent les deux experts, plus de 450 000 tonnes de bâtiments auront été retirés du service d'ici à 1994.

Cependant, les Soviétiques ont entrepris « un effort considérable de constructions neuves ». « C'est ainsi, est-il observé dans Flottes de combat, qu'une bonne quinzaine de bâtiments majeurs, totalisant plus de 200 000 tonnes, auront rallié la flotte > entre 1988 et 1989, tandis que nombre d'autres sont

Outre les nouveaux sous-marins nucléaires lance-missiles stratégiques de la classe Typhoon ou Delta IV, il faut noter l'apparition de nouveaux porte-avious de 65 000 tonnes, à propulsion classi-que, comme les Tbilissi et Riga, ainsi que l'entrée en service d'une nouvelle catégorie de sous-marins nucléaires d'attaque Akula et Sierra, qui sont une menace pour les marines occidentales avec leurs missiles de croisière (SSN-21 Sampson) à charge nucléaire anticibles terrestres et leurs torpilles spécialement étudiées pour détecter un adversaire grâce au sillage de ses navires.

MM. Labayle-Couhat et Prezelin constatent néanmoins que « la marine soviétique, par mesure d'économie, ne s'est livrée à aucune manœuvre aréonavale d'envergure au cours des années 1988 et 1989 -, à l'exception de quelques exercices mineurs dans ses zones de déploiement tradition-

« L'utilisation de la marine, si chère à feu l'amiral Gorchkov, pour soutenir la politique mon-diale de l'URSS, défendre ses intérets, soutenir ses amis et faciliter la propagation du communisme n'est momentanément, sans doute, plus à l'ordre du jour -, conclut l'amnuaire Flottes de combat.

▶ 956 pages, Editions maritimes et d'outre-mer, 680 F.

### **VOS VŒUX PAR TELEPHONE** NOUVEAU -Vos vœux som envoyés



Sittle Aller 2.4∰ 

74 🗰

\$75 2 Birling.

San San San

and Sec.

1. 2. 2. 黄鹤

- , 工化 /**40余行** 

1 TO 647

THE STREET

---

1.0 mg - 1.0

-- --

· / 3-1 /4

2 A.A.

- 📜 😝 🐋 1 2 1 2 = 1**2**式 1 2 1 <del>2 数</del>**数** 

فاقتحف

gramment in

本で表示。 1987年 - 1987年 -

es et all est

\* = - **b** 

10 A 34

# CALL

CAN PARE

- FRES. BRIS

. . . .

RAID-MA

pitrat vil -2 51 **8** 8 またい変数。 で、連れた重 との連続 NA SHAPE STREET

i je (rejit 🛊 テーミング 一選挙 1 /4 1 STARE таут 🖁 Service 🗯

> es rask ----- et :## 1. 19 MAC gar land 🛲 小 計 神 16 12-14 on the season. . १५ जनसङ्ख्या अ and the to the

mi Taland A

. Land Service S wife, and the Mary - Profes The state Pagenty 28 T 

COLISI

ars de Bordesux The man The second

\* 1 gara

100 15 D

### RAID-MARATHON: le 12º Paris-Tripoli-Dakar

## La boue avant le sable

Queique cinq cents équipages ont quitté, lundi 25 décembre au petit matin, le pervis de la Défense, près de Paris, pour rallier Marseille. première étape du douzième rafiye Paris-Tripoli-Dakar, en empruntant les nationales 6 et 7. Fidèle à sa tradition, l'épreuve créée par Thierry Sabine a débuté par un prologue, disputé dimanche 24 décembre à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), où la boue, à

Les passionnés de l'aventure dans le désert comme les pilotes des grandes marques, ils sont tous la Pour eux cette veille de Noël marque le départ de la grande équipée. Ce dimanche 24 décemme, ils effectuent leur premiers tours de roue officiels d'une épreuve qui, à travers six pays afri-cins, doit les conduire jusqu'à Dakar, où l'arrivée est prévue le

défaut de sable, était au

readez-vous.

• . . .

7:2

- 12 June

La plage de la capitale du Sénégal constitue un mythe. Chaque année un petit millier de concur-rents révent de la découvrir, et peu nombreux sont ceux qui y parvien-sent. Car avant de longer l'océan, il fant affronter les dunes de Libye et les passes sablonneuses de Mauri-tanie. Il fant s'orienter et ménager les mécaniques sur un parcours d'une longueur totale, cette année, de 11.416,5 kilomètres. Une prouesse que seule une minorité est capable de réaliser.

Mais qu'importe la difficulté de Mars qu'illes attend. Les vieux la tâche qui les attend. Les vieux labinés du rallye comme les néophytes affichent tous leur optimisme au moment de s'élancer le n'ort pour le premier prologue. Ils n'ont rien à faire des questions insi-dieuses sur la qualité de leur moteur ou leur talent de navigateur. Depuis des mois ils préparent leur expédition, ils ont réussi à trouver l'engin qu'ils estiment le plus approprié, ils ont réuni les ionds nécessaires et minutieuse-ment mis au point leur voyage. Bref ils sont fin prêts et acceptent mal que certains s'interrogent sur leur chance de parvenir au terme de la compétition.

#### Mieux que la dernière fois

Le Dakar est leur jouet de Noël à enz. Ils ont entenda l'appel du désert à travers des images télévi-sées ou dans des récits magnifiés, et, pour y répondre, ils sacrifient réveillons en famille et économies. Ils paradent un peu dans leurs véhi-cules bardés de publicité, juste Dom exchel | Chyk sont venus les voir. Des centaines de Parisiens ont en effet pris la direction de Rungis pour contem-pler ces engins colorés. Des specta-teurs avides de sensations fortes, des nostalgiques qui n'ont pas osé franchir le pas qui les aurait fait passer de l'autre côté des barrières.

La fascination exercée par cette course pas ordinaire est grande. Au fil des éditions elle a conquis ses admirateurs, elle a sécrété ses opposants (voir notre encadré). La grande habileté de Thierry Sabine est d'avoir imaginé une aventure où l'exotisme bouscule la compétition, et surtout de l'avoir programmée à un moment où les autres sports font relâche. Il a su offrir le désert en spectacle à des citadins engourdis per l'hiver. Thierry avait toujours déclaré que « le Dakar est une épreuve réservée aux amateurs et

ouverte aux professionnels » (1). Son père Gilbert Sabine, qui lui a succèdé à la tête de la société TSO après sa tragique disparition en janvier 1986, en a fait son credo.

Les véhicules d'usine, avec leurs pilotes célèbres et leur armada de mécaniciens, sont là, mais ils ne cachent pas complètement les passionnés. Les Peugeot, les Mitsubi-shi on les Lada vont s'affronter pour prouver la puissance de leur marque, pour gagner des clients en Afrique ou en Europe. Les petits, les sans-grade, vont courir pour se prouver qu'ils sont capables de piloter dans le sable, pour tenter de faire progresser, d'une année sur l'autre, la limite de leur résistance.

mier des motards, a bouclé les qua-tre kilomètres du prologue de Chevilly-Larue en moins de cinq minutes. Serra Lamarc a mis une heure pour effectuer le même parcours. Les emmis de moteur du pauvre concurrent sapagnol, res-ponsable de cette contreperformance sont sans doute dus à la boue, comme il le déclare. Pourquoi le contrarier, pourquoi l'empê-cher de penser que l'impossible se produira « dès que nous aurons franchi la Méditerranée », comme il aime le répéter ?

> Les divas font la mone

De la boue, certes il y en avait sur ce terrain qui doit devenir, ainsi que l'affirment les panneaux, « un

nouvel échangeur pour vous faire gagner du temps . Une glaise jau-nâtre jaillissait des roues des

engins, collait aux semelles des spectateurs, rendait Cyril Neveu furieux. L'enfant chéri du railye pestait contre la nature du terrain. Il rejoignait son vieux compagnon Il rejoignant son vieux compagnon d'aventure, Hubert Anriol, pour affirmer avec lui que «ce n'était même pas drôle». Les divas faisaient ia mone, et n'offraient même pas de belles figures aux spectateurs, puisque l'étroitesse du chemin interdisait les dérapages.

Le Finlandais Ari Vatanen se contentait de elisser se 405 parmi

contentait de glisser sa 405 parmi les quinze premières voitures, jugeant qu'on peut perdre un ralive à vouloir se battre sur un soi dans un tel état. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là un autre

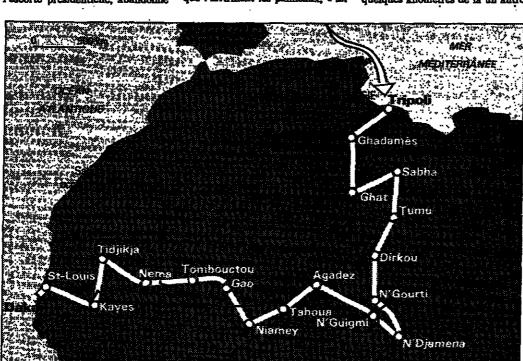

Après avoir débarqué, leudi 28 décembre, à Tripoli, les concurrents du douzième ralive Paris-Dakar, découvriront la piste, puis les dunes, de Libye. Quatre étapes dans ce pays, avant une petite incursion au Tchad, puis une journée de repos à Agadez, le dimanche 7 janvier, sont au programme de l'épreuve qui se terminera le mardi 16 janvier, à Dakar, sprès qu'suront été parcourus le Meli, le sud de la Mau-ritanie et le Sénégal.

une nouvelle fois l'uniforme pour quelques semaines. Avec sa BMW, il veut oublier le Ténéré et sa chute de l'an dernier, et renere et sa courte de l'an dernier, et espère aller au but, enfin. Pierre Tourlier, le chauffeur du président, ne pense plus, ini non plus, à cette voiture cassée qui l'a obligé à stopper l'an dernier à l'entrée au Sénégal. Il part « pour terminer ».

Les motards, comme les pilotes des voitures ou des camions partagent tous la même fierté. Ils prenpent la route pour faire mieux que la dernière fois, pour concrétiser enfin ce rêve qui les pousse depuis si longtemps. A les entendre les améliorations qu'ils ont apportées à leurs véhicules sont infallibles. Ils ont balayé le passé et sourient en parlant de l'avenir. Ils croient en leur chance et ont bâte de se mesurer à nouveau avec cette nature si difficile à vaincre. La magie de la course joue son rôle. Du dossard numéro 1 à celui portant le chiffre 596 chaque concurrent estime

qu'il possède ses chances. Et pourtant un simple parcours de terre, à la hauteur de l'aéroport d'Orly, suffit à créer des différences, à provoquer l'angoisse des pilotes. Luc Charbonnel, le pre-

### Pa'dak ne désarme pas

Traditionnels opposents à l'épreuve, les membres de l'association Pa'dak semblaient moins virulents cas dernières années. Leur lutte contre « un spectacle dont stupidité» vient de prendre l'appui du parti des Verts. «Il conseils généraux parrainent

Besombes, député européen des Verts, a écrit de son coté, au secrétaire d'État à la jeunesse et aux sports pour lui demander de « prendre position publiquement et de tout faire pour que cesse le finance-

ATHLETISME

Thierry Pantel a remporté, samedi 23 décembre, la Corrida pédestre d'Issy-les Moulinesux (Hauta de Seine), sous

res-mourneaux (Haura-de-Seine), sous une pluie bettame. Vainqueur récemment des cross du *Figero* et des Mureaux, le couraur provençal a parsouru les 9 kito-mètres en 25 min 35 s. Chez les dames, Annette Sergent a confirmé sa bonna condition physique à quelques mois du Mondial de cross.

POOTBALL

Ballon d'or

Ballon d'or

Pour la deuxième année consécutive, le footballeur néerlandais Marco Van Bestan a été sacré « ballon d'or » per un jury de journejistes européens réuni per l'hebdomadaire France-Football. L'attaquant du Milan AC devance deux de ses coéquipiers, son capitaire l'Italien Franco Barasi et son compatricte Frank Rijicaard. Un Français apparaît à la dixième place du classament, le Maraeilleis Jean-Pierre Panin.

TENNIS

Orange Bowl

Corrida d'Issy-les-Mouline

concurrent voyant tous ses espons s'envoler. A la porte d'Orleana, Jacques Laffine ne pouvant rien faire face au moteur de sa Nissan Terrano qui crachait de l'essence partout. Problèmes d'électront-que, de mauvaise gestion dans la distribution de l'essence, qui ont entraîné une casse du moteur -, expliquait M. Okabe Akinari, l'un des directeurs de cette société en France. Il regrettait l'absence de coordination • avec les Japonais •, et déplorait l'abandon, avant la première étape, de son pilote Le Dakar des surprises, le Dakar

des situations impossibles, a une nouvelle fois sévi. Lors d'un prologue sans véritable enjeu, la « casse » de la voiture de l'ancien pilote de Formule 1 a bouleversé la donne. Voillà une nouvelle fois l'épreuve lancée par un coup de théâtre comme elle seule sait les servir. Le rallye est parti parce que Jacques Laffite est rentré chez lui.

**SERGE BOLLOCH** 

(1) Cité par Jean-Yves Donor dans un livre qu'il vient de publier : les Déserts de Gilbert Sabiae, aux éditions Solar.

### GOLF: l'absence de compétitions internationales

### Bataille de circuits

La défense de la Ryder Cup, réussie *in extremi*s pour un résultat nul, a permis à l'équipe européenne de conserver deux années encore le trophée le plus âprement contesté de l'année. Malheureusement, la « Ryder », choc bienna!, devient désormais la confrontation entre deux circuits, l'américain de l'US PGA et l'européen Volvo European Tour, qui s'éloignent l'un de l'autre et qui

se referment sur eux-mêmes.

L'optimisme n'est plus de mise. Le circuit de l'US PGA ne modifiera pas ses règlements draco-niens. Qu'ils s'appellent Ballesteros ou Faldo, Lyle ou Langer, tous vainqueurs outre-Atlantique à la fois de titres majeurs et de tournois du circuit, ils vont devoir s'engager à jouer un minimum de quinze tournois américains pour recevoir ieur carte. Ou alors se contenter, si toutefois ils sont quallifiés par leur scul paimarès, de s'aligner dans cinq épreuves seulement, en plus des trois tournois du grand chelem qui ont lieu sur le soi américain.

L'espoir raisonnable de voir réduit de quinze à douze le nombre de tournois requis des joueurs étrangers a donc été à nouveau déçu. Et cela en dépit du soutien, cette année, du redoutable direc-teur exécutif de l'US PGA Tour, Deane Beman, enfin convaince par les arguments conjugés de Nic-kiaus, Watson, Trevino, Strange, les stars américaines et les financiers du circuit.

Auxqueis les quatre représen-tants des joueurs devaient opposer un « non » catégorique.

En pleine expansion, le monde du golf, avec ses vedettes planétaires, est un sport mondial sans vraiment l'être. Il lui manque la confrontation régulière des meil-leurs talents, seule mesure authen-tique des valeurs des champions. Un joueur européen peut figurer parmi les trente premiers mondiaux, sans pour autant recevoir une invitation au Masters d'Augusta ou à l'US Open.

- Je suis convaincu maintenant que le règlement ne changera pas, déclarait récomment le Britannique Nick Faldo, vainqueur cette année de cinq titres dont le Mas-ters et l'Open de France et qui passera vraisemblablement premier mondial l'année prochaine. Jamais personne ne fera à l'avenir les efforts que nous avons fournis tte année pour trouver un compromis autour d'une douzaine de tournois. Ceci aurait permis aux Européens de continuer parallèlement à soutenir leurs propres circuits. Nos victoires dans la Ryder Cup, loin de nous aider, ont fait peur. La distance entre les deux circuits ne m'a jamais paru aussi

Le résultat de cette rigueur réglementaire, sans doute escompté par les sans grade américains, ne s'est pas fait attendre. L'Espagnol Ballesteros n'a jamais été chaud pour s'engager sur le circuit américain, et ce dernier refus d'assouplissement ne fera que confirmer sa méliance. Seul le Britannique Lyle partagera sa saison entre les deux circuits l'année pro-

chaine. Faldo, ainsi que l'Allemand

Langer, quitteront le circuit améri-

De fait, ils abandonnerout certaines prérogatives importantes. Celui qui rend volontairement sa carte d'accès au circuit ne peut en redevenir membre à part entière qu'au bout de cinq ans. Tout en regrettant une mise à l'écart si prolongée, Faldo saisira l'occasion pour réduire le nombre de ses tournois dans le monde de 32 à 26. Ses chances d'enrichir un palmarès où figurent déjà l'Open britannique et le Masters ne s'en trouvent pas pour autant diminuées. Il en est persuadé. Et la réintégration d'une telle vedette dans son circuit d'origine se fait, de nos jours, en dou-

Après tout, l'Europe offrira une quarantaine d'épreuves d'une valeur globale de 150 millions de francs en 1990. Pour la première fois depuis l'avenement de la grande génération qui en fait encore sa force, le Vieux Continent voit pointer, avec l'Espagnol Jose Maria Olazabal et l'Irlandais Ronan Rafferty, une relève de qualité mondiale.

Le problème est ailleurs. La richesse et la solidité des deux cir-cuits (auxquels il convient d'ajousant circuit asiatique dont l'excès de capitaux arrose les greens du jeune mais vigoureux circuit australien) les condamnent désormais à dialoguer par haut-parleur interposé. Conforté par le succès, chacun cultive son jardin. Cela suffira-t-il à l'avenir?

#### 30 millions de dollars

Le golf manque singulièrement de compétitions représentatives, donc de points de repère. Les trois tournois du grand chelem qui ont lieu aux Etats-Unis (le Masters, l'US Open et l'US PGA) imposent, chacun, des restrictions sévères sur leurs quotas de joueurs non américains.

D'où une impression de blocage qu'est venue balayer joyeusement une Ryder Cup renouvelée, confrontation directe en matchplay, dramatique par nature, jouée entre vingt-quatre des tout meil-

Dans la foulée de la Cup et de la fermeture des frontières de l'Amérique du golf, il n'est guère surprenant que ressurgisse l'idée d'un circuit mondial. « Je crois que l'immense majorité des meilleurs joueurs soutiendrait un circuit mondial », déclarait récemment Faldo, Sans doute. Tout comme la société IMG de l'Américain Mark tures de la plupart des vedettes mondiales (y compris celle de Faldo) et qui a déjà été choisi par l'ATP pour commercialiser le nouveau circuit du tennis.

Tout en reconnaissant que les chances sont minces de voir se construire un circuit mondial pour l'élite. Faldo ajoute : « Je pourrais citer cinq sponsors prêts à investir chacun 30 millions de dollars par an dans un tel projet. - Investissement qui dépasse largement la valeur globale de tous les circuits existants. Une telle somme pourrait-elle vaincre les dernières réticences, déstabiliser les circuits si patiernment élaborés et faire exploser les frontières ?

□ ATHLÉTISME : Use revanche

Lewis-Johnson organisée en 1990.

Le promoteur de boxe américain

Bob Arum aurait l'intention d'organiser un 100 mètres entre les sprin-

ters américain et canadien Carl Lewis et Ben Johnson à Barcelone,

site des prochains jeux d'été, le 25 septembre 1990, soit deux jours

après la suspension du Canadien

disqualifié pour dopage aux jeux de Séoul. L'organisation de cette

« revanche » reviendrait à 3,2 mil-

lions de dollars.

MARC RALLADE

### CYCLISME

### Les Six Jours de Bordeaux en quéstion

RORDEAUX

de notre correspondante La première grande mani-

festation cycliste organisée au vélodrome de Bordeaux, les Six Jours, qui ont eu lieu du 15 au 21 décembre, n'ont pas rencontré le succès escompté. 11 000 entrées ont été enregistrées au lieu des 20 000

Bordeaux Gestion Equipement (BGE), la société d'économie mixte à qui la Ville de Bordeaux a confié la gestion du vélodrome ainsi que de cinq autres salles municipales. estime le déficit à 520 000 francs. Thierry Lacarrière, directeur de BGE et par ailleurs PDG de France Patinoires et directeur du club parisien les Français volants, avous sa déception : « Nous avons pris un pari risqué de

programmer les Six Jours à cette date. Plusieurs facteurs

ont joué contre nous : l'ouver-

ture exceptionnelle des maga-

sins le dimanche et le beau Prudent, Thierry Lacarrière réserve son pronostic quant à la programmation de cette manifestation à Bordeaux en 1990. « Le 9 janvier se tient la réunion de l'Union des vélodromes européens. Nous débattrons à ce moment-là de l'opportunité de maintenir les

Six Jours. L'insuccès des Six Jours apporte de l'eau au moulin des détracteurs du vélodrome de Bordeaux. Cet équipement a coûté près de 120 millions de francs. Avent même son inaucuration, il avait fait l'objet de nombreuses critiques. On mettait en doute sa rentabilité et son utilité.

GINETTE DE MATHA

une nouvelle vigueur grâce à est de notre devoir de faire cesser les aides publiques à une opération uniquement commerciale aux conséquences destructrices », exolique un militant en soulignant que des municipalités ou des des véhicules engagés dans la

compétition. M. Gérard Monnier-

## Les résultats

juniors du tournoi de l'Orange Bowl da tennis, qui s pris fin dimanche 24 décem-bre à Miami (Etats-Unie). Chez les cadets, la victoire est revenue à l'Argen-tin Juan Gerat et à la Soviétique Svetlana Komleva.

HOCKEY SUR GLACE Championnat de France 1 A (24- journée)

Grenoble-Français volants 5-2
Briencon-Amients 4-3
Rouen-Caen 9-5
Villard-de-Lans-Reims 6-5
Villard-de-Lans-Reims 6-5
Classament - 1. Grenoble, 24 pts;
2. Français-volants, 23 pts; 3. Rouen,
20 pts; 4. Bordeaux, 19 pts;
5. Amiens, 18 pts; 6. Tours, 17 pts;
7. Briançon, 11 pts; 8. Reims, 10 pts;
9, Villard-de-Lans, 5 pts; 10. Caen, 3 pts.

RAID-MARATHON Douzième Paris-Dakar Classements du premier demi-prologue

Motos: 1. Laurent Charbonnel (Fra/Jean Stalinven), les 5 km en 4 min. 59 sec.; 2. Luigi Medanto (Ita/Gilera), à 12 sec.; 3. Thiarry Magnaldi L'Américaine Luanne Spades et l'Argen-tin Fernando Meligeni ont remporté, res-pectivement la finale du simple filles et calle du simple garçona, de la catégorie

(Fra/Yamaha), à 20 sac.; 4. Michel Merel (Fra/Jean Stalaven), à 22 sec.; 5. Jean-Christophe Wagner (Fra/Suzuki), à

23 sec. Autoa: 1. Claude Arnoux-Serge Coche (Fra/Buggy Ctroën), les 5 km en 5 min. 29 sec; 2. Juan Porcar-Rosendo Tourinan (Esp./Nissan-Patrol), à 11 sec.; 3. Miguel Prieto-Perez Manuel Juncoss (Esp./Nissan-Patrol), à 17 sec.; 4. Jean Brisvoine-Alain Carsamer (Fra/BCBG), à 17 sec.; 5. Jun Namoto-Tekashi Ono (Jap./Nissan), à 25 sec.

RUGBY 

Courses autour du monde
Alors que les 13 concurrents du Vendée Globe Challenge poursuivent leur
route en solitaire au large des côtes africaines, 23 bâteaux ont pris le départ,
samedi 23 décambre à Fremantie (Australle), de le troisième étape de la Whitbreed, le course autour du monde en
équipage. Cette étape, le plus course de
l'épreuve avec 3 434 milles à percourir,
devraix être jugée vers le 15 janvier à
Auckland (Nouvelle-Zéisnde).

□ SQUASH: Le ruméro deux

français dopé. — Sept mois après les championnats de France de squash, qui ont eu lieu à Aix-en-Provence, le deuxième joueur national, Julien Bonetat, agé de dix-huit ans, a appris qu'il avait été l'objet d'un contrôle antidopage positif. L'analyse du premier prélèvement a révélé des traces de testostérone. Une contre-expertise a en lieu le 21 décembre dont les résultats devraient être connus la semaine prochaine. Estimant être victime d'une malveillance, Julien Bonetat a décidé de confier la défense de ses intérêts à un avocat

## COMMUNICATION

Sanctionnées pour avoir diffusé des téléfilms violents

### La 5 et M 6 réagissent vivement aux décisions du CSA

in 5 et M 6 réagissent vivement (le Monde du 23 décembre). M 6, d'abord, qui s'est vu infliger 5,5 millions de francs d'amende, se déclare par la voix de son directeur général adjoint, M. Nicolas de Tavernost, « fort mécontente » d'être punie de « deux erreurs de programmation - qu'elle a recon-nues et pour lesquelles elle plaidait muss et pour lesquelles elle plattait coupable. « Il est paradoxal, ajoute M. de Tavernost, que M 6 soit plus sévèrement sanctionnée que la 5 en matière de violence et d'érotisme (...). Le CSA n'a tenu aucun compte des efforts de programmation faits par M6, seule chaine à informer systématique-ment les téléspectateurs », en éti-quetant chacun de ses téléfilms d'un carré vert, orange ou rouge, selon le caractère des images diffu-

Quant à la 5 qui, outre 5 millions de francs d'amende pour avoir dif-fusé deux téléfilms violents, s'est

Sanctionnées vendredi vu imposer un effort supplémen-22 décembre par le Conseil supé-rieur de l'audiovisuel (CSA) pour avoir diffusé des téléfilms violents, Mr Hyde ». Dr Jekyll quand il demande à la 5 de « compenser maintenant, alors que la chaîne a réussi sa percée, la contribution à la production française qu'elle ne pouvait apporter lorsqu'elle démarrait». Mr Hyde quand il instaure, selon M. Philippe Ramond, directeur général de la 5, «un ordre moral - pour le moins - anachronique en cette année du Bicen-tenaire de la liberté de la presse ». « Cette eau de Vichy, poursuit M. Ramond, est amère à boire, et la 5 refuse de l'avaler : elle fait immédiatement appel. »

> (1) La 5 devra verser au compte de soutien aux industries audiovisuelles 12 millions de francs avant le 15 mars 1990. Elle dovra également, en sus de ses obligations courantes, passer avant le 28 février 1991 27,5 millions de francs de commandes d'œuvres fran-çaises, dont 2,5 millions pour le desain animé.

Lancée par Canal Plus et Bertelsmann

### La chaîne Première diffusera en septembre en Allemagne

Canal Pius et le groupe allemand Bertelsmann confirment le lancement de leur chaîne à péage pour le mois de septembre 1990. Baptisée provisoirement Première, la télévision payante utilisera le satellite français TDF 1 et le satellite allemand Kopernicus, grâce à une autorisation que le Comité hambourgeois pour les médias devrait délivrer dès le début de

Les programmes de Première seront composés, comme pour Canal Plus, de films récents, d'événements sportifs, de documentaires haut de gamme et d'émissions culturelles et artistiques. A côté des programmes payants, des émissions en clair seront proposées à l'ensemble des téléspectateurs allemands dans la journée.

M. Lothar Hunsel, membre du directoire de la branche médias électroniques de Bertelsmann, prendra la gérance de la société d'exploitation, Canal Plus Gmbh. Le conseil de surveillance sera pré-

teur du développement internatio-nal de Canal Plus. M. Rudi Klausnitzer assurera la direction des programmes. Première a installé son siège social à Hambourg.

La chaîne compte séduire, en six ou sept ans, un million des douze millions d'abonnés au câble en République fédérale et trouver cinq cent mille autres abonnés grâce à la réception directe da satellite TDF 1 sur antenne para-bolique. Le seuil d'équilibre de la chaîne se situe entre sept cent et huit cent mille abonnés. Mais les bouleversements politiques en Alle-magne de l'Est font réfléchir les responsables de Première. A la différence de Kopernicus, satellite de télécommunications très centré sur

dont la puissance est plus impor-tante et la zone de réception plus large, arrose parfaitement l'Etat voisin. Ainsi Première pourrait trouver un jour de nouveaux abonnés dans l'autre Allemagne.

Victime de la « précipitation » d'A2

### Joseph Paletou perd son émission sur France-Inter

Joseph Paletou u'assure plus depuis mercredi 20 décembre la responsabilité de Radio Com, l'émission matinale consacrée aux médias sur France-Inter. Anne Brucy lui succède à la demande de M. Ivan Leval, directeur de l'information de Radio-France. M. Levaï reproche à Joseph Paleton d'avoir aublié d'informer les responsables de Radio-France » de sa participation à une émission d'Antenne 2 sur la communication, une émission dont la création a été annoncée, mardi 19 décembre, par M. Philippe Guilhaume, PDG commun d'A2-FR 3, au cours d'une conférence de presse.

Dans sa réponse écrite à M. Levaï, Joseph Paletou, qui reste secrétaire général de la rédaction d'Inter, se dit - le premier surpris des informations diffusées - ce jour-là dans le dossier de presse. Le journaliste affirme n'avoir donné « qu'un accord de principe » alors

Dans une lettre adressée au PDG de Radio-France, M. Jean Mahen, M. Guilhaume se dit luimême • navré de cet incident regrettable » et de cette annonce « prématurée » et « discourtoise » au sujet d'un projet dont « la construction n'a pas été commencée ». Prenant la chose avec humour, Joseph Paleton se veut optimiste. « J'ai un accident de communication. Je suis victime de deux excès de vitesse, celui d'A 2, qui a pris un simple accord de principe pour un engagement ferme, et celui d'Ivan Leval qui, pour répliquer à cette annonce prématurée, a voulu, comme il dit, signifier que charbonnier est mat-tre chez lui. » Le journaliste estime qu'il revient maintenant aux deux PDG de trouver un arrangement dans l'intérêt de France-Inter et d'Antenne 2, puisque l'un comme l'autre ont le souci de créer des synergies entre sociétés du secteur

### Le prix Pierre-Lazareff 1989 décerné à un journaliste de l'AFP

Le prix Pierre-Lazareff 1989 a été attribué, le 19 décembre, à un journaliste de l'Agence France Presse (AFP), Christian Chaise, pour un reportage effectué en avril à Oshakati (Namibie), initiulé «L'odeur de la mort plane sur Oshakati». Ce reportage était en compétition avec une enquête de Corine Lesnes (le Monde) sur

> JA NOTRE-SUPPLEMENT Le Monde

> > **SCIENCES** ET MÉDECINE

 Les ravages du crack à New-York, un reportage de Pierre Jof-froy (Libération) intitulé «A la pêche des réfugiés en mer de Chine», et un autre de Jean-Michel Brigouleix (France-Soir), «La Grande Guerre en trois mille lettres d'amour ».

Le jury du prix Pierre-Lazareff est formé de journalistes ayant appartenu à la rédaction de l'ancien directeur de France-Soir; il est présidé par Philippe Labro, directeur général des programmes de RTL. Ce dernier a remis le prix à Christian Chaise, en compagnie d'Emmanuel de La Taille, président du Press Club, et en présence de Jean-Louis Guillaud, président

## CARNET DU Monde

- Thierry « Malemort » THÉVENIN, Laure « Laure » Laure leur princesse

Ariane, Pia.

35, rue Ampère, 94400 Vitry-sur-Seine.

Alexandrie, Montevideo, Bu Aires, Annaba, Saïgon, Rome.

Décès

- Montpellier-Paris. M. et M= J. Hilaire

M. et M.-I. Finaire
et leurs eafants,
M.-Saint-Pierre, Tudez, André,
Les familles Bertrand, Reboul,
Camps, Roques, Séliganc, Cotte, Bour,
Pailleux, Tinot, Adolfi, Marié, Serre,
font part du décès de

M. Jean CLAPARÈDE.

Les obsèques ont en lieu le 5 décembre 1989, à Montpellier.

- On nous prie d'annoncer le décès

Pierre DRÉAN. De la part de Yosh Rosenblati

Les obsèques auront lieu à Auray (Saint-Goustan) ; pour plus de préci-sions, vouillez téléphoner au 43-06-

M= Pierre Fritsch,

Danièle Gravier,

son épouse, M. Jacques Fritsch, M. et M. Bernard Fritsch et leurs enfants, M. et M= Denis Acker

et leurs enfants, Ses enfants et petits-enfants, Les familles Classs, Panimier

Abesest, ont la douleur de faire part du décès de

Pierre FRITSCH, inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, commandent de l'ordre national du Mérite, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945 avec palmes, médaille de la Résistance, commandeur de l'ordre des Palmes académiques

médaille de vermeil rappelé à Dieu le 15 décembre 1989.

La cérémonie religieuse a été célé-brée dans l'intimité familiale en l'église Notre-Dame-des-Bruyères de Sèvres,

Je suis le chemin, la vérité,

Des dons peuvent être adressés pour la Recherche contre le cancer.

32, rue G.-Vogt, 92310 Sèvres.

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du - Carnet du Monde -, sont priés de joindre à leur envoi de lezte une des dernières bandes pour jussifier de ceste qualité.

### La Semaine de la bonté

Cas # 10. - Fabienne, trente ans, divorcée et handicapée, a beaucoup de mal à trouver du travail. Elle élève son fils de dix ans dont l'état de santé nécessite beaucoup de soins. Elle vit dans la maison héritée de ses parents, avec la pension alimentaire versée par son ex-mari et une allocation sociale mensuelle. La toiture de sa maison a été gravement endommagée par un ouragan et les indemnités reçues ne couvrent pas tous les faits. Pour lui permettre la répara-tion nécessaire, il faudrait réunir

Prière d'adresser les dons à LA SEMAINE DE LA BONTÉ, 75006 Paris - CCP Paris 4-52 X (1) 45-44-18-81.

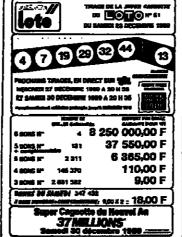

Irina Grichina, Hélène et Tovy Griebine, Marina Doriomedova, ainsi que toute la famille Griebine, ont la douleur de faire part du décès de

Lya GRJEBINA-VOLOVICK. professeur de danse,

survenu le 18 décembre 1989. Les obsèques ont en lieu le vendredi 22 décembre, à 11 h 30, au cimetière parisien de Bagneux (23° division, 3° ligne, n° 31).

Cet avis tient lieu de faire-part. - Ma Roger Herrmann,

M. et M= Michel Origet du Chizeau, Alexandra et Cyril, M= Françoise Hoffmann, Jérémie et

Guy Herrinam,
Ses enfants et petits-enfants,
M. et M= Jacques Herrinam,
ses frère et belle-sœur,
Les familles Blanc et Mayer,
out la douleur de faire part du décès de

M. Roger HERRMANN, survenu le 14 décembre 1989.

L'inhumation a en lieu dans l'inti-

- Marianne et André Meuret et leurs enfants, t ieurs entants, Vincent et Geneviève Monod, eurs enfants et petits-enfants, Michel et Marie-Clande Monod,

leurs enfants et petits-enfants, Claudine et Daniel Rives et leurs enfants, Antoinette et Raoul Beauchamp et leurs enfants, M. Etienne Rives, ses enfants,

potits-enfants et arrièro-petits-enfants,
M. et Ma Pierre Rives,
leurs enfants, petits-enfants et arrièropetits-enfants,

Le docteur et Marc Monod, lours enfants et petits enfants, Les familles Monod, Rives, Bourguet, Seyiler, Peyronel, Hollard, Moich ont la tristesse de faire part de la mort de

M= Hélène Jacques MONOD, le 15 décembre 1989, à l'âge de quatre-

La cérémonie religieuse a en lieu hundi 18 décembre, à 10 heures, aux Escoussols.

 Dieu n'est pas le Dieu des morts, Mais des vivants, Car tous sont vivants pour Lui. » Luc 20, venset 28.

Les Escoussals, 11390 Cuxac-Cabardès.

### La mort de Max Favalelli

Lui, c'était les lettres! Pendant plus tard. Masazines d'informadix-neuf ans, il fut à l'aide de son dictionsaire, le populaire et bonhomme arbitre du plus célèbre jeu de la télévision française : Des chif-fres et des lettres. Max Favalelli est mort, vendredi 22 décembre, à l'hôpital de Sarlat en Dordogne. Il était âgé de quatre vingt-quatre

Fils d'un médecin de campagne dans l'Allier, né le 23 janvier 1905, il avait commencé sa carrière dans la presse écrite, couvrant notam-ment de 1948 à 1956, 9 Tours de France pour Paris-Presse, En 1952. il fait ses débuts à la télévision, « Il n'y avait pas beaucoup de postes mais, comme il n'y avait pas non plus de critiques, on ne risquait pas grand chose », racontera-t-il

tion, variétés, théâtre, jeux, Max Favalelli devient un touche-à-tout de la télévision, tout en poursuivant parallèlement, jusqu'en 1960, sa pour Paris-Presse.

- Les directeurs et l'ensemble du personnel de Sema Group Manage-

ment Consultants ont la grande tris-tesse de faire part du décès de

Jean-Pierre THENAULT,

survenn à Paris, le 15 décembre 1989,

Ils tiennent à témoigner de leur pro-fonde estime professionnelle et de leur

grande amitié pour leur collègue trop tôt disparu.

très touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de

M. Didier LÉON.

vous expriment leurs bien sincère

- Il y a deux ans, le 26 décembre

Anatoli MASLOV

disparaissait brutalement, à l'âge de

demande à tous ceux qui l'ont connu et aimé d'avoir une pensée pour lui.

- All other things, to their destruc-

tion draw, Only our love hath no decay; This, no tomorrow hath, nor yester

ry. Running it never runs from us away. But truly keeps his first, last, ever-

**CARNET DU MONDE** 

Renseignements: 42-47-85-03.

. Tarif de la licae H.T.

Tostes rubriques ...... 87 F Abormés et actionnaires ... 77 F

Les lignes en capitales grasses sont fecturies sur la base de deux lignes. Les lignes en blanc sont obligatoires et facturies. Minimum 10 lignes.

nés et actionnaires ... 77 F runications diverses ... 90 F

Remerciements

**Anniversaires** 

dens sa querante-huitième aunéc.

- M. et M= Claude Leon.

Florence Auboux, Et toute la famille,

1987,

TERRO-SIX SIS.

Catherine, sa femme.

En 1965, Armand Jammot, le producteur et créateur de l'émission Le mot le plus long, l'appelle à ses côtés. Max Favalelli devient alors le Monsieur dictionnaire d'un jeu qui comptera jusqu'à 10 mil-lions de fidèles en France, comme en Belgique on au Québec. Bon vivant, cruciverbiste redouté (il publie plus de 70 000 grilles de mots croisés). Ce journaliste prend sa retraite en 1984, mais se refusera toujours à écrire ses mémoires.

# MOTS CROISES

PROBLÈME Nº 5160

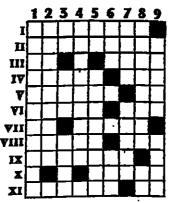

HORIZONTALEMENT

1. Peut être un métier de chien. II. Vraiment très pratiques. III. En Espagne. Dut acheter le départ des Normands. - IV. Qui ont fait l'objet d'une transcription. Conviendra. - V. Le commence-ment du déclin. Pronom. - VI. Un militaire vraiment pas civil. Des lettres qui forment un appel. -VII. Morceau de tarte. Donnas des raisons de se plaindre. ~ VIII. Dépressions dans les Causses, « Part » du chœur. -DC. Auteur d'une expérience qui est à la base de l'électromagnétisme. → X. Le coup de pied de l'âne. — XI. Sorties en famille. La clef des

VERTICALEMENT

1. Ce sont parfois des obiets de luxe. - 2. Un canal très importent. - 3. Base d'accord. Une manosuvre frauduleuse. Doit donc ētre traité tout de suite. -4. Qu'on ne peut pas faire sans être prévenu. - 5. Adverbe. Du côté du cœur. - 6. Des senctuaires y sont reconstruits périodiquement. D'un auxiliaire. - 7. Utilisé pour l'emballage des verres. Petit, dans l'Himalaya. - 8. Remis debout. Article. - 9. Etat de siège. Le fruit du « bananier ».

Solution du problème nº 5159

Horizontalement I. Mandarin. Nèfles. -II. Inouïes, Remo. — III. Gîter. Otage. Fil. — IV. Née. Eliébore. Mû. — V. Or. Plier. Cirier. — VI. Salés. Vîtesse. — VII. Natter. Urée. - VIII. Ecru. Rosir. Not. -IX. Air. Etal. Alêne. - X. Créer. Eglise. — XI. Aī. Se. Réel. Ocre. — XII. Nés. No. Lunées. — XIII. inodore. Vin. Lut. — XIV. Dôme. Mat. Lésé, — XV. Elan. Ému. Étime

Verticalement

1. Mignonne. Canine. -Anier. Acarien. — 3. Note. Strié, Soda. - 4. Due. Pâtures. Don. - 5. Airelle, Renom. -6. Ré. Lierre. Orée. - 7. Isolés. Oter. - 8. Ter. Usagés. Mu. -9. Rab. Vrille. Va. - 10. Négocier. Illite. – 11. Emérite. As. Ūn. – 12. F6. Ère. Iléon. Li. – 13. Is. Le. Celer. – 14. Elimés. Onéreuse. – 15. Lurette. Ester,

**GUY BROUTY** 

### Le Monde 7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09

Edité par la SARL le Monde Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Casital social: 620 000 F

Principeux associés de la société : Société civile - Les Rédacteurs du Monde -,

Société anonyme des lecteurs du *Monde*, Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuvo-Méry, fondateur.



TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM



Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journants et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037 ments sur les reicrofilms et index de Monde es (1) 42-47-89-61

**ABONNEMENTS** BP 50709 75422 PARIS CEDEX.69 Tel: (1) 42-47-98-72

| TARIF  | FRANCE    | BENELUX         | SUISSE       | AUTRES PAYS |
|--------|-----------|-----------------|--------------|-------------|
| 3 mais | 365 F     | 399 F           | 504 F        | 790 F       |
| 6 mais | 720 F     | 762 F           | 972 F        | 1 400 F     |
| 1 an   | 1 300 F   | 1 380 F         | 1 899 F      | 2 650-F     |
| ÉTR    | ANGER: pa | r voie aérienne | arif sur dem | ande.       |

Pour vous abonner, RENVOYER CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO PORTAGE: pour tous reuseignements Tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

Changements d'adresse définitifs ou provincires : nos abonnés sont invités à for-muler leur demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. PORT PAYÉ : PARIS RP BULLETIN D'ABONNEMENT

DITOÉE CHOICTE

|                             | DUREE CHOISE                     |                          |  |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 3 mais 🔲                    | 6 mois 🔲                         | 1 an 🔲                   |  |
| Nom :                       | Prénom :                         |                          |  |
| Adresse:                    | Code no                          | ostal :                  |  |
|                             | Pa                               | ys :                     |  |
| Veuillez avoir l'obligeance | d'écrire tous les noms propres e | n capitales d'imprimerie |  |

INEMA

1. 18 1.2 (187**年)** 至**別後 (18 بند**و بيد وديد THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA THE RESERVE

TA NOTE ! PROBLET IN - 1. 2 2647 FT # THE REAL PROPERTY. Market Market 20 A 1800 60

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL An right of single LE COMPANY OF THE PARTY OF THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Compared the second of the compared of the com ente per peger en er yerra y projection COMPAND WATER 一支: 四年 · 在 数 小场外 Man Lander av C. Pie-

THE PART PART ner de states en -- 2 ment can beine Reine Control of Personal Pro-一 电子 数 医乳毒 · pp Main water PARAMETER STOP IN 73136 WE MIN

- - ALLEGAR PM LINGSON

- de Brigitte Mass

en 194 de grapes 15 Manager, 41 ... - Lagrager PE Aufre mit ficht ein berteicht ing an Eineade THE PERSON OF TH miser feite gene M 一 正理 武武隆縣。 11.11.12 MANGEMENT THE PARTY OF THE P AND MINE OF STREET ren er grant. Sep. 3

gemblege begeben. and the same of th to the control of the same grandle tin um enfance aprile \* \*\*\*\* \* \*\*\*\*\*\* 🛍 ST. SHARPENER 

The last of the second to es . Think the STREET, SOUTH The state of the second THE PERSON AND THE Mana Tampina

- - den fentent \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*\* ner velalite. The man program The state of the state of COST 1/6/9/2 (数 新聞) et stravione # Live and Shall Some



## Jacques Tati, le rêveur pointilleux

Marc Dondey vient de consacrer un livre à Jacques Tati que Jean-Claude Carrière a bien connu : il en parle

Je le conneissais à peine, c'était en 1957, quand il m'amena un jour dans un auditorium. Debout, pendant plus de deux heures, avec le plus grand sérieux, il laissa tomber des verres sur les colors les costes. Il était entressé le sol pour les casser. Il était entouré de casses de verres, qu'il cassa ce jour-là par centaines. Il lui fallait, pour une scène de *Mon oncle*, un son par-fait. Il le cherchait.

fait. Il le cherchait.

Je regardais avec étonnement, découvant dans le cinéma un artisanat méticuleux, voir maniaque. Je voyais la lenteur extrême du travail, qui surprend toujours les visiteurs. Sans le savoir (mais peut-être le devinait-il), jour après jour, me prenant partout avec lui tandis qu'il finissait son film, Jacques Tati faisait mon Ancation. sans. complaisance, sans san sur inni, tacques fau inissi mon éducation, sans. complaisance, sans facilité. Je le considère aujourd'hui comme mon premier maître, celui qui sème les graines les plus profondes, en

cinena français, toute sa force vensit d'une formation populaire. Il m'appa-raît même aujourd'hui comme un vrai cineaste nell. Pendant une dizaine d'années, il fut un artiste de music hall, un mime burlesque. Il simait à évoquer les souvenirs de quelques clowns illustres, qu'il avait comms, comme Pipo et Rhum. Il gardait aussi de cette période la pratique de mille techniques fondamentales du rire, des maladresses et distractions classiques, l'art des coups donnés et reçus, une sorte d'exercice parfait du rire immé-diat, pur, divers et imusable comme le

r -

100 miles - 100 miles - 100 miles

· Jength tests

élémentaires ne lui suffiraient pes au cinéma et qu'il lui fallait, comme il 

Son travail reposait avant tout sur un sens extraordinaire de l'observaun sens extraordinaire de l'observa-tion. Il regardait comme regardant les réveurs, et il voyait des choses qui pour d'autres restaient cachées. Assis à la terrasse d'un café, il observait les passants avec une sorte de détache-ment, et son ceil ou son oreille notaient le détail qui, stylisé, exagéré, mélé à d'autres, allait devemir un gag construit, et même une scène. Cette seconde partie du travail, très labo-nicuse, accompagnée de dessins que réalisait souvent Pierre Etaix, ou Jac-ques Lagrange, de discussions longues



Jacque: Tati du film les Vacances

souvent physicurs actions dans un même plan. Il exigeait du spectateur - surtout dans ses derniers films -- surtont dans ses dermers hims - une attention très alertée, très éveillée. Il dissimulait avec grâce les virages du scénario. Il dirigeait enfin chaque interprête à sa propre image, au point qu'on le reconnaît parfois, ici ou là, dans l'attitude d'un figurant, en sachant bien que ce n'est pas hi. Il s'est comme dinié dans chaque parcelle, dans chaque seconde de ses films.

tous, par la place toujours mineure réservée dans les panthéons officiels aux œuvres risibles, mais trop fier

pour s'en plaindre, il a suivi son che min fidèlement, avec sa part de déception et d'amertume. Même dans les derniers mois de sa vie, il gardait ses gestes parfaits, sa drôlerie inimita-ble et ce quelque chose qui nous réunissait un moment dans la même chaleur complice, une certaine passion du

JEAN-CLAUDE CARRIÈRI ➤ « Tati », par Marc Dondey, édi-

### Les rencontres de Cannes

Cannes veut devenir une capitale permanente du cinéma, amener les jeunes spectateurs à devenir des cinéphiles passionnés : c'est le but des Rencontres cinématographiques.

titre flatteur que la ville ne devait, jusqu'ici, qu'à la seule notoriété du Festival international du film. Quinze jours de vedettariat, en mai, sans exploiter un atout du aux scules circonstances. La municipa-lité s'était avisée de cette anomalie en lançant l'idée, simplement ébauchée, d'un musée et d'une fondation du cinéma (le Monde du 8 mai 1987). Par la suite, l'équipe en place a décidé de renforcer l'image de Cannes en tant que ville du cinéma non plus artificielle et épi-sodique mais ancrée, à l'année, dans des activités servant à la promotion du septième art. Cette politique passe, en particulier, par le projet de création, dans un délai de trois ans, d'une « médiapole » comprepant, entre autres, une école internationale des métiers du son et de l'image ainsi qu'une école d'acteurs auxquelles devrait s'ajouter un conservatoire national de

### Une dimension

La volonté de la municipalité est, également, de donner une sion nouvelle aux Rencontres cinématographiques de Cannes (RCC) dont la deuxième édition s'est tenue du 13 au 19 décembre. Cette manifestation a pris la suite des Remontres internationales Film et Jeunesse (RIFI) organi-sées de longue date sur d'excel-lentes bases mais avec des moyens de fortune. Le réalisateur Jack Poirenaud, responsable de la section « Un certain regard » et délégué général de « Perspectives du cinétna français » au Festival international, du film a accepté de la prendre en main avec le concours de l'Office municipal de l'actionculturelle et de la communication de la ville de Cannes (OMACC), de la ville de Cannes (OMACC), de l'association des RIFJ et de la MJC Studio 13 (l'une des salles de Cannes, classée Art et Essai). Reconnue et aidée par le CNC, elle a bénéficié, cette année, d'un bud-get, encore modeste, de 1,2 MF, dont 500 000 F de la ville, qui lui

Cannes, capitale du cinéma : un ont permis d'améliorer sensiblement ses structures et de toucher un public plus important (dix mille spectateurs, soit un quasi doublement de la fréquentation par rapport à l'an dernier).

> A l'encontre des festivals, spécialisés dans un genre où la production cinématographique d'un seul pays, les Rencontres ont pour vocaculture cinématographique et de développer le goût du jeune public pour les salles de cinéma » à tra-vers une sélection internationale d'œuvres d'auteurs inédits en France. Onze œuvres, de onze pays, étaient en compétition et neul autres étaient présentées dans une section d'information, parmi lesquelles sept premiers films. Une sorte de « Quinzaine des réalisateurs » d'hiver doublée d'une cinémathèque temporaire et complétée par un hommage à Jean Cocteau en présence de Jean Marais. Un stage, « Moi, jeune critique », suivi par cent trente-cinq lycéens du Sud-Est venus s'initier à la critique cinématographique, était égale-ment organisé.

Le jury professionnel a été rejoint dans son choix par le jury des jeunes. Ils ont accordé leur prix au même film, Dernières Images du naufrage, de l'Argentin Elisco Subicla, l'histoire d'un écrivain confronté au « naufrage » d'une famille étrange dont il devient le sauveur en puissance sans parvenir à infléchir son destin. Au palmarès figurent également les Chemins de la survie de l'Allemand Uwe Janson et Boris Godounov, le dernier film d'Andrzej Zulawski, présenté à Cannes en avant-première mondiale (tous deux ont reçu un Prix spécial des producteurs de cinéma), ainsi que N'abattez pas le cerf-volant du Turc Tunç Basaran (Prix du public, qui lui a attribué 84 % de ses suffrages), et Où est la maison de mon ami? de l'Iranien Abbas Kiarostani (Prix CICAE) deux films dont le héros

**GUY PORTE** 

### MUSIQUE

## Messiaen la tête dans le ciel

Un livre de Brigitte Massin pose la question : poète du merveilleux chrétien ou visionnaire ?

Nous ne manquons pas de gloses sur l'œuvre d'Olivier Messiaen, et lui-même s'est abondamment explilui-même s'est abondamment expliqué, notamment dans set entretiens avec Antoine Golea et Claude Samuel. Le nouveau livre, en dialogue avec le compositeur, de Brigitte Massin, pourtant, ne fait pas double emploi, car il est centré sur une question essentielle pour la signification de cette musique, celle de son rapport, hautement proclamé, avec la foi catholique.

« Pourauoi gi-ie entrepris, moi

proclamé, avec la foi catholique.

« Pourquoi ai-je entrepris, moi qui ne suis pas croyante – pourtant je l'ai été, longtemps et avec sincérité – ce travail sur, et avec, Olivier Messiaen? » La grande biographe de Mozart, Beethoven et Schubert, la femme de Jean Massiae processes. sin, reconnaît: « Il y a renvoi à moi même, à mon histoire personmoi-meme, a mon histoire passi-nelle passée et dépassée, pour laquelle cependant, au-delà de tout jugement, je garde une grande tendresse. »

Ce retour vers son enfance après Ce retour vers son cateance apres-un deuil cruel l'incite à poser à Messisen le problème fondamental qui va dominer le livre, « tenter de cerner, au-delà des nombreuses citations bibliques et autres dont le compositeur enaille ses propres commentaires, la réalité du lien entre la foi vécue et l'œuvre com-

Rien entendu, Messiaen com-mence par se cabrer: « Je ne puis pas imaginer un instant que qui-conque mette ma foi en doute. » Mais Brigitte Massin l'amadone peu à peu en ne prétendant que « suggérer l'ouverture de quelques portes sur le jardin intérieur du créateur », et le musicien se mon-tre ravi de s'expliquer, car, dira-t-il tout à la fin, « j'entretiens constamment une relation Bien entendu, Messiaen comcout à la fin, « j'entretiens constamment une relation d'inquiétude avec mes propres auvres et « je crois que c'est un devoir des compositeurs de collaborer à la reconnaissance de leur travail par les générations à venir ». Et nous voici partis pour une nouvelle exploration de toute

son œuvre, le cycle profane « de Tristan » restant seul à l'extérieur de ce paradis exégétique.

mime, où il montrait qu'il connaissait

mieux que personne l'art de suggérer toute atuation, toute une atmosphère, par un simple geste, conduisait pas à pas à l'élaboration du film, à travers l'artifice indispensable, le faux plus vrai que le vrai, cet accomplissement

Ememi du gros plan, de l'effet appuyé, de toute lourdeur ou vulgarité d'écriture, Tati plaçait sa caméra

Pour Brigitte Massin, comme l'indique le titre du livre, l'œuvre de Messiaen, c'est d'abord « la recherche ou le besoin du mervellleux à tout âge » « Sans aucun doute, tépond le compositeux, et j'y vois pour ma part un rapport bien précis avec le fait d'être devenu croyant »; mais, « dans la religion catholique, le merveilleux qui nous est donné est vrai ».

### abstraites

Cela admis, la question qui va courir tout au long du livre est celle du statut de la musique par rapport aux sontiments religieux et aux résaux sentiments religieux et aux réslités mystiques dont elle traite.
Dans son langage, Messiaen semble presque toujours parler d'une
traduction directe de ces réalités
supérieures (1): « La grandeur de
la Résurrection, la beauté ineffable de cet bustant, voilà ce qu'il
faut dire (...). Expliquer aux gens,
croyants ou non, ce que c'est que
l'Incarnation ou la Transfiguration, c'est quand même beaucoup
moins évident [que d'écrire un
Kyrie]. C'est aussi beaucoup plus
beau à travailler, ça demande un
véritable effort, une montée vers la beau à travailler, ça demande un véritable effort, une montée vers la gloire. (...) Le Livre du Saint-Sacrement, c'est vraiment une œuvre qui se veut approfondissement de tous les mystères, de tous les états, de tous les moments de la vie du Christ. »

Telle est l'ambiguité fondamen-tale de Messisen. Exprime t-il simplement les sentiments d'un artiste chrétien à la lumière des textes de la Bible et de la théologie, ou bien véritablement les visions mystérieuses dont la foi suppose l'existence ? Que signifie par exemple un titre tel que celui des Corps glorieux : « Sept visions brèves de la vie des ressuscités » ?

Ses réponses donneront des arguments aux deux thèses. Schématiquement, on peut penser qu'il y a chez lui l'ambition de traduire des réalités mystiques ou théologiques, jusqu'à cette tentative folle d'écrire jusqu'à cette tentative tolle d'ectre des phrases de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin avec des notes de musique dans les Méditations sur la Trinité (« il y a une part de jeu dans l'édification d'un alphabet de cet ordre », remarque-t-il un peu gêné); et constamment il parle de ce qu'il a constamment il parie de ce qu'il a
« voulu dire » et non de ce qu'il a
« inspiré ». D'ailleurs, quand il .
compose le Regard de l'esprit de
jole, le Regard du temps ou le
Regard de l'onction terrible, ou
bien il invente ou bien il traduit

Mais il n'est pas vraiment dupe de lui-même : - Je suis un musi-cien surréaliste, dit-il, mais clen surréaliste, dit-il, mais l'attrait ou l'amour du surréel s'est mué pour moi en quête du surnaturel. C'est la même problématique que celle qui me fait dire que la réalité invisible, miraculeuse, est plus vraie que le merveileux des comes de fée ou celui recherché par les surréalistes. Mais il refuse le qualificatif de inystique: Quand je travaille, je ne contemple pas, j'agis. » La tête dans le ciel, oui, mais « les pieds

Vos vœux sont envoyés, automatiquement par synthèse,

vocale à voire destinataire au

jour et à l'heure que vous

souhaitez

Le Monde sur MINITEL 3617 tapez ALLOLM

NOUVEAU

travail telle qu'il la décrit (p. 130) est fort traditionnelle; rien d'une illumination mystique.

Finalement, il est ravi de cette ambiguillé fondamentale, comme le montre la dernière page : « Comment exprimer un mystère de foi, comme vous avez souhaité le faire, comme vous avez souhaité le faire, autrement que par la musique? dit Brigitte Massin. Seule la musique a le privilège de rendre compte de l'abstrait. » « C'est vrai, c'est absolument vrai, répond Mossiacn. Je n'ai pas à dessiner des formes, ni à préciser des contours. Percrime autre chose : des vértiés J'exprime autre chose : des vérités

L'équivoque demoure : « J'exprime ! » Mais sur cette équi-« J'exprime l'» Mais sur cette equivoque est fondée une des grandes envires de notre époque, de la Nativité du Seigneur à l'opéra de Saint François. Cela suffit à justifier cette « poétique du merveilleux », ainsi que la quête tenace et captivante de Brigitte Massin. JACQUES-LONCHAMPT

(1) C'est nous qui soulignons. «Olivier Messisen ; une poétique du merveilleux », de Brigitte Massin. Ed. Alinéa (Aix-en-Provence), 230 pages, 95 F.

VOS VŒUX PAR TELEPHONE

## La déception des numéros 2

recentes, un film destine aux jeunes drait raconter quelque chose au lieu est pratiquement sûr d'avoir une de se disperser dans le n'importe quoi suite. La plupart du temps décevante. Exemples: Retour vers le futur nº 2 et surtout SOS fantômes.

Le film de Robert Zemeckis Retour vers le futur avait, en son nemps, obtenu un beau succès, justifié par sa vivacité, son humour léger et la solidité de l'intrigue, en dépit de son postulat abracadabran: grâce à l'invention d'un savant farfelu, un adolescent revient trente ans en arrière – en 1955 – pour modifier le comportement de son futur père, le guérir d'une timidité quasi névrotique et faire de lui un gagnant admiré par sa famille.

La confrontation entre l'adolescent des années 80 et le monde des années 50 était efficace, et les situations juste assez ambigues pour décoller du style tout bonnement aventure-fiction. Les recettes ont encourage les producteurs, réalisa-teurs, acteurs à continuer. Retour vers le futur ne 2 commence là où le premier finit; ce jour de 1985 où le jeune Marty-Michael Fox ayant fait le bonheur de ses parents, s'apprête à s'occuper du sien. C'est alors qu'intervient le savant farfela qui l'entraîne avec sa copine en 2015, car leur futur fils est sur le point de mal tourner. Il faut agir vite et l'en empê-

Mal à l'aise, les acteurs s'ennuient Mai a l'aise, les acteurs à cumuent et se caricament grossèrement. Car scénaristes et réalisateur semblent avoir été tellement surpris par le triomphe du premier film qu'ils n'ont rien osé changer. Ni les lieux, ni les personnages, ni les péripéties. Ils se sont copiés eux-mêmes, se contentant de varier les époques. Leur vingt et unième siècle est caractérisé par une accumulation de gadgets. Ensuite les héros reviennent en 1985, mais ne issent rien, car le monde n'est pins que violence et pourriture, pâle décalque du New-York 1997, de John Carpenter. Pris tous retournen en 1955 dans le premier film, et là entin, on retrouve quelque vivacité, du suspense, une histoire.

L'histoire se termine sur la pro-

n'importe comment, comme pour un feuilleton tourné dans de vieux décors quelque chose à dire, et c'est rarement le cas dans les numéros 2. La ment le cas dans les nameros 2. La preuve en est le second SOS fan-tômes, fabriqué lui aussi avec l'équipe du premier réalisateur, Ivan Reisner (acteurs : Sigoney Woaver, Dan Aykroyd, Bill Murray).

Le premier SOS fantômes n'était déjà pas follement subtil, le second est franchement lourd et laid. Pourtant, les enfants s'y plaisent. Ils y vont et y retournent, s'esclaffent par ce, en sortent les yeux brilla de plaisir. Sens doute un épigone du phénomène « crados ».

**COLETTE GODARD** 

#### Mort du comédien Roger Pigant

Roger Pigaut, comédien et cinéaste, est mort le 24 décembre à Paris d'une crise cardiaque. Il était

Né le 8 avril 1919à Vincennes, Roger Pigaut a fait ses débuts de comédien au théâtre pendant la guerre en 20ne libre et au cinéma, à Paris, en 1942, dans Retour de flamme, d'Henri Fescourt. Brun, plutôt rude et massif, il tourne dans Douce, de Claude Autant-Lara (1943), dans Sortilège, de Christian-Jaque (1944), il incame même le Napoléon, de Sacha Gui-try (1954). Mais son grand succès reste Antoine et Antoinette, de Jacques Becker (1946).

En 1957, Roger Pigaut s'essaie à la réalisation et réussit un film pour enfants le Cerf-volant du bout du monde. Il faudra pourtant attendre 1970 pour qu'il retourne derrière la camera, avec Comptes à rebours. Suivent Trois milliards sans ascenseur (1972), le Guépler télévisées, dont «le Jeune homme vert» (1979), d'après Michel Déon, et « Des toques et des étoiles» (1985).

### LA CINÉMATHÈQUE

#### PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24) MARDI

La Morte saison des amours (1960), de Pierre Kast, 16 h; la Dame aux camé-las (1934), de Fernand Rivers, 19 h; Sur la piste des Mohawks (1939, v.o.), de John Ford, 21 h.

SALLE GARANCE, CENTRE GEORGES POMPEDOU (42-78-37-29)

LUNDI Révoltes, Révolutions, Cinéme : Sen Mao, le petit vagabond (1949), de Zhao Ming, 14 h 30; Un monde à part (1988, v.o. s.t.f.), de Chris Menges, 17 h 30; Trois (1965, v.o. s.t.f.), d'Aleksander Petrovic, 20 h 30.

#### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2. grande galeria, porte Saint-Eustache, Forum des Halles (40-26-34-30)

MARDI MARDI

Montparnasse 1919 - 1989 : JeanPaul Sertre : Jean-Paul Sertre est mort
(1980). Sertre par lui-même (1976)
d'Alexandre Astruc et Michel Contat,
14 h 30 ; Sohème cosmopolite : Chronique du Montparnasse 14-18 (198) de
Jean-Marie Drot, la Vie de Bohème
(1942) de Marcel L'Herbier, 16 h 30 ;
Artistes peintres : Des valses 1900 à la
Grande Guerre (1987) de Jean-Marie
Drot, Montparnasse et ses peintres Drot, Montparnasse et ses peintres (1967) d'Yves Allain, la Nouvelle Résité (1979) de Carlos Vilardeho, 18 h 30 Music-Hall : Bobho anctire du music-hall (1974) de Max Gérard, Rigolboche (1936) de Christian-Jeque, 20 h 30.

### FESTIVAL LES ALLES DE LA LIBERTÉ

MARDI Histoire de l'avistion et de l'aéronautique : l'Etoffe des héros , v.f.), de Philip Kaufman. 14 h 20 ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR (Fr.-All.): Club Gaumont (Publicia Mat-gnon). 8° (43-59-31-97); Saint-Lambert, 15° (46-32-91-68).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-10-82). BAPTEME (Fr.): Lucernaire, 6º (45-44-

57-34). BATMAN (A., v.f.) : George V, 8 (45-62-41-46) ; Grand Pavois, 15 (45-54-46-85).

BLACK RAIN (A., v.o.): Forum Horizon, 1º (45-08-57-57); Pathé Impérial, 2º 1" (45-08-57-57); Pathé Impérial, 2" (47-42-72-52); UGC Odéon, 6" (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8" (43-58-92-82); Publicis Champs-Elysées, 8" (47-20-76-23); UGC Normandia, 8" (46-63-16-16); 14 Juillet Beaugrenelle, 15" (45-76-79-79); UGC Maillot, 17" (47-43-06-06); v.f.; Rex, 2" (42-36-83-93); UGC Montparnesse, 6" (45-74-94-94); Lec Nation, 12" (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12" (43-43-04-67); UGC Cobelins, 13" (43-36-23-44); Mistral, 14" (45-39-52-43); Pathé Montparnesse, 14" (43-20-12-06); UGC Convention, 15" (45-74-93-40); Images, 18" (45-22-47-94); Le Gambetta, 20" (46-36-10-96). BRÈVE HISTOIRE D'AMOUR (Pol.,

BRÈVE HISTOIRE D'AMOUR (Pol., v.o.): Saint-André-des-Arts II, 8º (43-26-80-25).

BURNING SECRET (Brit., v.o.): Cinoches, 8 (48-33-10-82). CHAMBRE A PART (Fr.): Le Triomphe, 8- (45-62-45-76).

8" (40-62-46-76). CINÉMA PARADISO (Fr.-it., v.o.): Latins, 4" (42-78-47-86); 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83); George V. 8" (45-62-41-46); Sept Parassiens, 14" (43-20-32-20); v.f.: La Nouvelle Maxévilla, 9 (47-70-72-86). COMEDIE D'AMOUR (Fr.) : Elyeées Lin-

COMEDIE D'ANNOUN (FT.): EYSSES LIN-COIN, 8" (43-58-36-14). LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMINE ET SON AMAINT (\*) (FT.-Brit., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83); 14 Juillet Parnesse, 6" (43-28-59-83); 14 Juillet Parnesse, 6" (43-28-59-83); 14 Juillet Parnesse, 6" (43-28-

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE... LA SUITE (A., v.o.): Grand

JOYEUX NOËL, BONNE ANNÉE.

#### LES FILMS NOUVEAUX

BANDINI. Film franco-belgoitalo-américain de Dominique Derudrano-american de Dorranque Derud-dene, v.o.: Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Pathé Hautefeuille, 6" (46-33-79-38); George V, 8" (45-62-41-46); Pathé Marignam-Concorde, 8" (43-59-92-82); La Bastille, 11" (43-07-48-60); Sept. Parmessiens, 14° (43-20-32-20); v.f.: Pathé Français, 9° (47-70-33-88); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Pathé Montparnesse, 14° (43-20-12-06); images, 18° (45-

22-47-94). BORIS GODOUNOV. Film francoespagnol-yougoslave d'Andrzej Zuławski, v.o.: Vendôme Opéra, 2° (47-42-97-52); Ciné Besubourg, 3° (42-71-52-36); UGC Denton, 6° (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6° (45-74-94-94); UGC Champs-Elysées, 8° (45-62-20-40); 14 Juil-let Beaugrenelle, 15° (45-75-

CARNET DE NOTES SUR VÊTE-MENTS ET VILLES. Film allemand de Wim Werders, v.o.: Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12); Gau-19-08); Gaumont Parnasse, 14-(43-35-30-40).

DÉLIT DE FUITES. Film saviétique (45-62-45-76) : Sept Parmassions. 14 (43-20-32-20).

EL VERDUGO. Film espagnol de cia Berlanga, v.o.: Latina, 4- (42-78-47-86).

L'HOMME QUI VOULAIT SAVORR. (\*) Film franco-hollendais de George Sluizer: Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); Pathé Hautafeuille, 6" (46-33-79-38); Pathé Mainten, Controle 9: (43-Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-59-92-82); Pathé Français, 9º (47-70-33-88); Soor Parassions, 14º 70-33-88); Sept Parnassiens, 14-(43-20-32-20); Pathé Clichy, 18-(45-22-48-01)

### LES EXCLUSIVITÉS

Allemagne-Grande-Bretagne, v.f.): Epés de Bois, 5º (43-37-57-47). L'ARME FATALE 2 (A., v.f.): La Nouvelle Maxéville, 9- (47-70-72-86).

JOYEUX NOËL, SOMME ANMÉE. Film franco-itation de Luigi Comencini, v.t.: Bienventle Montparnasse, 15° (45-44-25-02): Forum Orient Express, 1° (42-33-42-26); Pathé Hautafeuille, 8° (46-33-79-38); La Pagode, 7° (47-05-12-15); George V, 8° (45-62-41-48); Pathé Marignen-Concorde, 8° (43-59-92-82); Saim-Lazare-Pasquier, 8° (43-87-35-43); Pathé Français, 9° (47-70-33-88); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Geumont Alésia, 14° (43-27-84-50); Sept Parnassiens, 14° (43-20-32-20); Gaurmont 14\* (43-20-32-20); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Images, 18\* (45-22-47-94). RETOUR VERS LE FUTUR 2º PAR-RETOUR VERS LE FUTUR 2º PAR-TIE. Film américain de Robert Zemeckis, v.o.: Gaumont Les Halles, 1º (40-26-12-12); Gau-mont Opéra, 2º (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 8º (43-25-59-83); Publicie Saint-Germain, 8º (42-22-72-80); Gaumont Ambassade, 8° (43-59-19-08); George V. 8° (45-62-41-46); UGC Norman-die, 8° (45-63-16-16); 14 Juliet v.f. : Rex. 2 (42-36-83-93) ; Parav.T.: Nex. 2" (42-36-83-93); Para-mount Opéra, 9" (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12" (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13" (43-31-60-74); Gaumont Alésia, 14" (43-27-84-50); Miramar, 14" (43-20-89-52); Pathé Momparnessa, 14 (43-20-12-08); Gau-mont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Wepler, 18

(45-22-46-01); Le Gambette, 20-(46-38-10-96). LE VOLEUR DE SAVONNETTES. Film italien de Maurizio Nichetti, v.o.: Gaumont Les Halles, 1 40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2° (47-42-60-33); Racine Odéon, 6° (43-26-19-68) : Les Trois Batzac, 8° (45-61-10-60) ; Bienvenüe Mont-pamasse, 15° (45-44-25-02).

ALICE (Tchécoslovaquie-Suisse-

Pavoia, 15º (45-64-46-85) ; v.f. : Grand Pavoia, 15º (46-54-46-85). DO THE RIGHT THING (A., v.o.): Cinoches, 8' (46-33-10-82). LES ENFANTS DU DÉSORDRE (Fr.): Epés de Bois, 5 (43-37-57-47); Le Triomphe, 8 (45-82-45-76); Para-mount Opére, 9 (47-42-58-31); UGC

### **PARIS EN VISITES**

MARDI 26 DÉCEMBRE « L'Opéra Gamier », 14 h 30, hall entrée, sous la statue Lulli (aux Arts, Et

« La donjon, la crypte, la Pyramide de Peï », 14 h 45, 2. place du Palais-Royal, devant le Louvre des Antiqueires (Asso-ciation internationale de tourisme cultu-

« Les accessoires du temps » (ombrelles, parapluies...), 15 heures, Musée Gelliéra, 10, avenue Plerre-1s-de-Serbie (Association internationale de

 « La grande pensée du règne de Louis XIV et le belle architecture classi-que du XVIII siècle : les Invalides et ses grands hommes », 14 h 30, cour d'honneur, statue de Napoléon (M<sup>es</sup> Henri). « Sous les pavés, la Bastille : archéo-

logie d'un mythe révolutionnaire : 14 h 30, hôtel de Sully, 62, rue Sein Antoine (M<sup>\*\*</sup> Duhesme).

« L'Institut du monde arabe, œuvre de Jean Nouvel », 14 h 30, inscription préalable su 42-74-44-50, du 8 au 22 décembre (M. Gazquez Romero). « La maison de Victor Hugo », 15 heures, 6, place des Vosges

« Mes églises parisiennes et leurs crèches de Noël, de Notre-Dame à Saint-Sévarin », 15 haures, portrie principal de Dame, place du parvis Notre-Dame ocianion culturelle Paris et son his-

« L'hôtel Le Peletier de Saint-Fargeeu », 15 heures, 23, rue de Sévigné (Association culturalle Paris et son his« Hôtels et jardins du Marais », place des Voeges, 14 h 30, métro Saint-Paul, sortie (M. Guerin).

« La Grande Arche et le quartier de la Défense », 11 heures, RER Défense, sor-tie L (M. Pierre-Yves Jaslet). « Exposition Kupks : neissance d'une abstraction », 14 h 30, 11, avenue du Président-Wilson (M. Pierre-Yves Jasiet). « La Grande Arche et le quartier de la Défense », 14 h 30, RER Défense, sor-tle L (Mª Marte-Christine Lasnier).

« L'art à le Défense : Céser, Calder, Airo, Mitoraj et « le Monstre », de Moretti », 14 h 30, RER la Défense, sor-tie B (M. Dominique Fleuriot). « Rodin et Camille Claudel au Musée Rodin », 14 h 30, 77, rue de Varenne

(M<sup>™</sup> Christine Merie). « De la Commune à la Belle Epoque. des armées foiles à la drôle de guerre : la Troisième République au Père-Lachaise », 10 h 30, porte principele boulevard Ménilmontant (M. Vincent de

« Le Second Empire au Père-

Lacheise », 14 h 30, porte principele boulevard Ménismontant (M. Vincent de Langlede). « L'Opéra Gamier », 11 heures, hall d'entrée (Mª Michèle Polyer).

« La Conciergerie de Philippe le Bei à la Terreur », 14 h 30, 1, quel de l'Hor-loge (M<sup>\*\*</sup> Michèle Pohyer). « Exposition Monet-Rodin », 14 h 45,

7, rue de Varenne. Limité à vingt-cinq personnes (Mr Cazes). « Les magnifiques salons des hôtels Bony et de Bourrienne », 14 h 45, métro Goberns, 13º (43-35-23-44); Sept Parnessiens, 14º (43-20-32-20).

FAMILY BUSINESS (A., v.o.): Forum Horizon, 1° (45-08-57-57); Parthé Impérial, 2° (47-42-72-52); Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); 14 Juillet Odéon, 6° (43-25-59-83); UGC Rotonde, 6° (45-(43-25-59-83): UGC Rotonde, 6\* (45-62-41-46): Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82): UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40): 14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81): 14 Juillet Bastille, 11\* (47-48-06-06): v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93): UGC Montparnature, 8\* (45-74-94-94): Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-87-35-43): Paramount Opére, 9\* (47-42-56-31): Les Nation, 12\* (43-43-43-43-43-84): Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (47-42-56-31): Les Nation, 12\* (43-43-43-43-84): Paramount Opére, 9\* (43-87-35-43): Paramount Opére, 9\* (43-87-35-43): Paramount Opére, 9\* (43-87-35-43): Paramount Opére, 9\* (43-43-43-43-43-44): Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-43-43-43-43-43-44): Paramount Opére, 9\* (43-43-43-43-43-44): Paramount Opére, 9\* (43-43-43-43-44): Paramount Opére, 9\* (43-43-43-44): Paramount Opére, 9\* (43-43-43-43-44): Paramount Opére, 9\* (43-43-43-43-43-44): Paramount Opére, 9\* (44-44-44): Paramount Opére, 9\* (44-44): Par (47-42-56-31); rasintum types, 447-42-56-31); Las Nation, 12\* (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-38-23-44); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Pathé Montparnesse, 14\* (43-20-12-06); UGC Convention, 15\* (45-74-03-60); Dathé Cichte, 39\* (45-74-03-60); Dathé Cichte,

LA FEMME DE ROSE HILL (Fr.-Suis.): LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.) : Utopia Champoliion, 5 (43-26-84-65). LA FILLE DE QUINZE ANS (Fr.) : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63). LE GRAND BLEU (Fr., v.f.): Gaumont Ambassada, 8" (43-59-19-08).

93-40): Pathé Clichy, 18º (45-22-

HAUTE SÉCURITÉ (°) (A., v.f.): La Nouvelle Mexéville, 9° (47-70-72-86). HISTORIE D'OROKIA (Fr.-burkinabé, v.o.): Utopia Chempoliton, 5- (43-26-84-65).

HIVER 64 (Fr.): George V, 8 (45-62-41-46); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Gaumont Parnesse, 14 (43-

MIDIANA JONES ET LA DERNIÈRE BEDIANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); George V, 8\* (45-62-41-46); UGC Normandie, 8\* (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-83); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Miramar, 14\* (43-20-90-52) 89-52). L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE

L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GATÉ (Fr.): George V, 8° (45-62-41-46).

J'ÉCRIS DANS L'ESPACE (Fr., v.o.) : La Géode, 19" (48-42-13-13). JOHNNY BELLE GUEULE (A., v.f.): Hollywood Boulevard, 9 (47-70-10-41); Paris Ciné I, 10 (47-70-21-71).

LES LIAISONS DANGEREUSES (A., v.o.): Les Trois Balzac, 8° (45-61-10-60); Denfert, 14° (43-21-41-01); Saint-Lambert, 15° (45-32-91-88). MAICOL (lt., v.o.): Letina, 4° (42-78-47-86); Utopia Champolion, 6° (43-26-

MAUVAIS SANG (Fr.): Ciné Beau-bourg. 3° (42-71-52-36); Studio des Ursulines, 5° (43-26-19-09). MEURTRE DANS UN JARDIN AMGLAIS (Brit., v.o.): Ciné Basubourg, 3- (42-71-52-36): Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09).

MONSIEUR SPALT, PAR EXEMPLE MOUNA (Fr.): Saint-André-des-Arts 1, 6- (43-26-48-18).

MYSTERY TRAIN (A., v.o.): Cinoches, bourg. 6\* (46-33-97-77). NEUF SEMAINES ET DEMIE (°) (A.,

v.c.): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); Grand Pavois, 15º (45-54-46-85). NOCE BLANCHE (Fr.): Pathé Impérial,

2- (47-42-72-52); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82); Fauvette, 13- (43-31-56-88); Geumont Parnesse, (43-35-30-40); Images, 18 (45-22-47-94). NOCTURNE INDIEN (Fr., v.o.): Lucernaire, 6" (45-44-57-34).

OLIVER ET COMPAGNÉE (A.. OLIVER ET COMM\*AGNR: (A., V.S.);
Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); UGC
Normandie, 8\* (45-63-16-16); v.f.;
Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); Rex
(Le Grand Rex), 2\* (42-38-83); UGC
Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); UGC Odéon, 6º (42-25-10-30); UGC Nor-mandie, 8º (45-63-16-18); UGC Lyon Bastille, 12º (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13° (43-36-23-44); Mistral, 14° (45-39-52-43); UGC Convention, 15° (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18º (45-22-46-01); Le Gambetta, 20º (46-36-

L'ORCHESTRE ROUGE (Fr.): Lucernaire, 6º (45-44-67-34); Eysées Lincoln, 8º (43-69-36-14).

EDIR, 8" (43-05-30-14).

PALOMBELLA ROSSA (It., v.o.): Ciné
Beaubourg, 3" (42-71-52-36); SaintAndré-des-Arts I, 5" (43-26-48-15);
UGC Rottonde, 6" (45-74-94-94); UGC
Bearriz, 8" (45-62-20-40): UGC Opéra,
9" (45-74-95-40); La Bestille, 11" (4307-48-60); Escurial, 13" (47-07-

PENTIMENTO (Fr.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-25); Gaumont Opéra, 2" (47-42-60-33); Publicis Champs-Elysées, 8\* (47-20-76-23); La Nouvelle Mauéville, 9\* (47-70-72-86); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Les Montparnos, 14\* (43-27-52-37); Les Montparnos, 14\* (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27).

EE PETIT DIABLE (lt., v.o.): Cinoches, 6°. (48-33-10-82); Républic Cinémas, 11° (48-05-51-33); Républic Cinémas, 11° (48-06-51-33): Denfert, 14° (43-21-41-01).

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE DES MERVEILLES (A., v.f.): La Nouvelle Maxéville, 9º (47-70-72-86); Saint-Lambert, 15º (46-32-91-68). LA PETITE VÉRA (Sov., v.o.): Cinoches. 6º (46-33-10-82).

PLUE NOIRE (Jap., v.o.): Ciné Besu-bourg, 3 (42-71-52-36); Panthéon, 5 (43-54-15-04).

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (A., v.o.): Gaumont Les Hates, 1e (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2e (47-42-80-33); 14 Juillet Odéon, 6º (43-25-58-83); Gaumont Champs-Elysées, 8° (43-59-04-67); 14 Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81); Gaumont Parnasse, 14\* (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugranella, 15\* (45-75-79-79); UGC Maillot, 17\* (47-48-06-06); v.f.: Rex, 2\* (42-3683-93); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Fauvette, 13 (43-31-56-86); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta, 20° (46-36-10-96).

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RAB-BTT ? (A., v.f.): Le Nouvelle Maxéville, 9° (47-70-72-86); Républic Cinémas, 11° (48-05-51-33). RAIN MAN (A., v.o.): UGC Ermitage, 8

(45-63-16-16). LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : LES ANNÉES LUMBÈRE (Fr.) : Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-28) ; George V. 8\* (45-62-41-46) ; Les Montpamos, 14\* 42-37 = 32)

(43-27-52-37). LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : LES ANNÉES TERRIBLES (F.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); George V, 8' (45-62-41-46); Les Mont-parnos, 14' (43-27-52-37). ROUGE (Hong Kong, v.o.): Utopia Champollion, 5' (43-26-84-65).

S.O.S. FANTOMES II (A., v.o.): Forum Horizon, 1\* (45-08-57-67); Bretagne, 6\* (42-22-57-97); UGC Odéon, 6\* (42-8" (42-22-57-97); UGC Odéon, 6" (42-25-10-30); George V, 8" (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8" (43-59-92-82); v.f.: Rex, 2" (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6" (46-74-94-94); UGC Ermitage, 8" (45-63-16-16); Pathé Français, 9" (47-70-33-88); Paramount Opéra, 9" (47-42-56-31); Les Nation, 12" (43-43-04-67); UGC Lyon Bestille, 12" (43-43-01-59); Fauretta, 13" (43-31-56-86); Mistral, 14" (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14" (43-20-12-06); Mistral, (49-39-32-43; Falue Montparnasse, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01); Le Gembetta, 20 (46-36-10-96).

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO (A v.o.): Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12); UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8\* (43-58-19-08); v.f.: Miramar, 14\* (43-20-89-52). LE TEMPS DES GITANS (Youg., v.o.):

LE TEMP'S DES GITANS (Youg., v.o.):
Gaumont Les Halles, 1\* (40-28-12-12;
Pathé Hausfeuilla, 6\* (46-33-79-38);
Gaumont Ambassade, 8\* (43-5919-08): La Bastille, 11\* (43-0748-60); Gaumont Pemasse, 14\* (4335-30-40); v.f.; Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33)

THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.o.) : Accetone, 5º (46-33-86-86).

## LA VIE ET RIEN D'AUTRE (Pr.): UGC

**THÉATRES** BOUFFES DU NORD (42-39-34-50). ◊ **COMÉDIE MUSICALE** BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24).

L'Illusionniste: 15 h 30. CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). ◊

L'Héroïque Semaine de Carrille Bour-resu: 21 h 30. CINQ DIAMANTS (45-80-51-31). Première : 22 h. COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (47-20-08-24). O J'ai 2 mots à vous

Woza Albert: 20 h 30.

dire: 15 h 30. COMÉDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15). Salle Richelleu. ♦ La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro : 14 h. ♦ Le Mi-santhrope : 20 h 30. CONNOLLY'S CORNER (43-31-

94-22). O Zoo Story (spectacle en anglais): 21 h. vesu Testement : 15 h 30 et 21 h. DEUX ANES (48-06-10-26). O Les

Tonton's famoure - 15 h 30 EDGAR (43-20-85-11). Les Babas-Cadres: 20 h 15. Nous on fait où on nous dit de faire: 22 h. EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-

42-59-92). O Point de feu sans fumée : ESPACE EUROPÉEN (42-93-69-68). Les Fourberies de Scapin : 16 h. HOTEL LUTETIA (SALON SAINT-GERMAIN) (45-44-05-05). Manu Plai-

sir : 20 h 30. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre noir. Le Petit Prince : 18 h 45. L'Etranger : 20 h. Mélodie de Varsovie : 21 h 30. Théâtre rouge. Simone Weil 1909-1943 : 18 h 30. Le Bâton de la maréchale : 20 h, Huis clos : 21 h 30, MADELEME (42-65-07-09), O Les Sept Mirecles de Jésus : 20 h 30. MATHURINS (42-66-90-00). 6 Las Palmes de M. Schutz: 16 h et 21 h. MONTPARNASSE (43-22-77-74). ◊ Le Souper : 15 h 30. NOUVÉAUTÉS (47-70-52-76). O Le

Grand Standing : 15 h 30. PALAIS DE JUSTICE 1ÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL (43-26-31-02). Ultima Violenza : 21 h.

PALAIS DES CONGRÈS (46-40-27-06). O Evita: 18 h et 20 h 30. RANELAGH (42-88-64-44). O Buffo: SAINT-GEORGES (48-78-63-47). ◊

Comment devenir une mère juive en dix iscons: 15 h.
THÉATRE DE LA MAIN D'OR-BELLE DE MAI (48-05-67-89). O Les Trois-Mots-Dits : 20 h 30.

THÉATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33). Le Neveu de Rameeu : 20 h 30. THÉATRE DU SPHINX (42-78-39-29). ♦ Lettre à tous les aviateurs perdus dans le désert : 15 h. TINTAMARRE (48-87-33-82). C'est dingue: 21 h 30. VARIÉTÉS (42-33-09-92). O La Présidente : 15 k.

RÉGION PARISIENNE

AUBERVILLIERS (THÉATRE ÉQUES-TRE ZINGARO) (48-78-75-00). Zingaro : 20 h 30. COURBEVOIE (MUC LA LANTERNE) (47-83-36-30). O Hidaigo de Hurle-

vent: 15 h. 🗦 ; Ne sont pas jouées la marcradi.

♦: Hora

THÉATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (47-20-36-37). Ecole de danse du Bol-choi. 16 heures, lun. « Le Les des Cygnes », acte V (sam., dim.). Coppelis acte # (km., mar.) « Divertissement ».

UNI MONDE SANS PITIÉ (Fr.): Ciné ÉGLISE SAINT-GERMARI-L'AUXER-Beaubourg, 3" (42-71-52-35); UGC Montparnasse, 6' (45-74-94-94); UGC Odéon, 8' (42-25-10-30); UGC Biarntz, EGLISE SAINT-JULIEN-LE-PAUVRE Odeon, 6\* (42-25-1050); UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40); 14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-38-23-44); Mistrai, 14\* (45-39-52-43).

UN POISSON NORMÉ WANDA (A. v.o.) : UGC Ermitage, 8 (45-63-16-16). UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE UNE SAISON BLANCHE ET SECHE (A., v.o.): Ciné Besubourg, 3º (42-71-62-36); Les Trois Luxembourg, 6º (48-33-97-77); UGC Biarritz, 8º (45-62-20-40); v.f.: UGC Montpamasse, 6º (45-74-94-94); UGC Opéra, 9º (45-74-8-40)

95-40). VALMONT (Fr., v.o.): Forum Horizon 1" (45-08-57-57); Action Rive Gauche, 5" (43-29-44-40); Bretagne, 6" (42-22-57-97); UGC Danton, 6" (42-25-10-30); La Pagode, 7º (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, 8º (43-59-19-08); UGC Biarritz, 8º (45-62-19-08); UGC Blarritz, 8° (45-62-20-40); Max Linder Panorama, 9° (48-24-88-88); 14 Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81); Escurial, 13° (47-07-28-04); Gaurnont Alésia, 14° (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugranelle, 15° (45-75-78-78); Kinopanorama, 15° (43-06-50-50); UGC Maillot, 17° (47-48-06-06); v.f.: Gaurnont Opéra, 2° (47-42-60-33); Saint-Lazare Pasquier, 8° (43-87-35-43); Les Netion, 12° (43-43-01-59); Fauvetta Bis, 13° (43-31-80-74); Gaurnont Convention, 15° (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01).

22-46-01). 22-46-01).

VANELLE FRAISE (Fr.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-25); Rex. 2\* (42-36-83-93); UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); Geumont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Les Montparnos, 14\* (43-27-85-237); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01); Le Gembetta, 20\* (46-36-10-96).

LA VIE ET RIEN D'AUTRE (Fr.): UGC

Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); La Triomphe, 8\* (45-62-45-76); UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40).

YAABA (Burkina-Faso, v.o.) : Cinoches, 6\* (46-33-10-82).

PALAIS DES CONGRÈS (47-58-40-45) Evita, 20 h 30, lun. Comédie musicale de Broadway. Mise en scène de Harold Prince. Musique de Andrew Lloyd Wabber. Chor. Larry Fuller. Avec Flo-rence Lecey. Téléphone location : rens. : 46-20-28-30.

#### CONCERTS

CHAPELLE POLONAISE Bogustawa Cwajna, 11 h lun. Orgue. Chants pole-

ÉGLISE DES BILLETTES (42-48-O6-37). Aude Heurtematte. 10 h lun. Orgue. Œuvres de Bach, de Grigny. ÉGLISE DE LA MADELEINE. (39-61-12-03). S. Pluyaut. 16 h lun. Orgue. Œuvres de Balbatre, Dandrieu, Bach, Langlais, Messisen. Concert de Noël. François-Henri Houbert, Philippe Brandeis. 11 h lun. Orgue, chœur et quatuor instrumental de la Madeleine, dir. Joechim Havard de la Montagne. Chants de

CAVEAU DE LA HUCHETTE (43-26-65-05). Les Globe-Trotters, 21 h 30. MÉRIDIEN-MONTPARNASSE (43-20-

PULLMAN SAINT-JACQUES. Bar Tahonga (40-78-78-40). Numidia.

33-58-37). Eve Critiquez, 22 h 30, lun.

ROCK ELYSÉE-MONTMARTRE Neil Young 19 h 30, lun. PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-





GORCLOGIE

Chasur Gsbrielli. 18 h 30 lun, 20 h 30, Chants et airs traditionnels de Noël, ÉGLISE SAINT-LOUIS-EN-L'ILE English Cathedral Choir 17 h km., Chosur d'enfants. Dir. Christopher Wells. Jean Gellard (orgue). Chants de Noël. Télé-phone location : 45-23-18-25.

EGLISE SAINT-SULPICE. Daniel Roth, 10 h 30 lun. Orgue. Œuvres de Dupre, Pasquini. EGLISE DE LA TRINITÉ. Olivier Mes-sisen, 17 h 30 lun. Orque, chorale de la Trinité. Improvisations, chants classiques et populaires de Noël.

#### LES FESTIVALS

HITCHCOCK LES ANNÉES D'OR (v.o.). 14-juillet Parnesse, 6° (43-26-58-00). La Corde, jeu. à 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15; l'Homme qui en savait trop, mer. à 14 h 05, 16 h 30, 19 h 50, 22 h ; Sueurs froides, sam. 14 h 05, 16 h 30, 19 h 50, 22 h ; Mais qui e tué Harry ?, hun. à 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15. 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15.

JEAN COCTEAU CINÉASTE, Les Tros Luxembourg, 6 (46-33-97-77). Orphés, ven. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; l'Aigle à deux tètes, iun. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Le Testament d'Orphés, mer., mar. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; les Perents termèles, sam. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; les Béte, jeu. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, dim. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, dim. à 14 h 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, dim. à 14 h 16 h, 18 h, 20 h. PIER PAOLO PASOLINI (v.o.), Accetone, 5° (46-33-86-88). Théorème, lun. 20 h. Porcherie, lun. 18 h 10, Médée, lun. 16 h 20.

RÉTROSPECTIVE PHILIPPE GARREL RÈTROSPECTIVE PIBLIPPE GARRIEL,
14 Juillet Parnasse, 6º (43-26-58-00),
Athanor, La Cicatrice intérieure, dim. à
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; les Baisers de sacours, jau. à 14 h, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h; Droit de visite, Le Lit de la
vierge, ven. à 13 h 40, 15 h 50,
17 h 55, 20 h, 22 h 10; les Enfants
désaccordés, Marié pour mémoire, sam.
14 h 18 h 18 h 20 h 22 h; Rue à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Rue Fontaine, L'Enfant secret, lun. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Liberté la nuit. mer. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. VOIR ET REVOIR NAMM MORETTI (v.o.), Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34), Ecce Bombo, séances à 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 10, 22 h 10.

JAZZ, POP, ROCK

MERIDIEN-MON I PARITASSE V3-20-15-61). Sharon Evans, 22 h 30. Chant, perc., Jean-Michel O'Grady (guit.). LE MONTANA (45-48-93-08). Quarter Al et Stella Levitt, 22 h 30 iun. Alain Jean-Marie (piano), Jack Gregg (basse). Au ber.

TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (42-

Tango Macbeth, 22 h 30, km. Par Anibal Pannunzio, Magui Danni. Tango.

BERCY (43-46-12-21). U.2, B.-B. King. 20 h, lun.

The second of th THE WATER A ------

A ISS WAY

PROFIT TO STORY

THE PERSON NAMED IN

1:51

12 <u>2</u> s<sub>q</sub> · · ·

Service of a

Anne Catalog de Catalo

IT IT DESIRABLE

TAXABLE \* - ディーディストのよう 美容さ

ŧ. FTRAMOLE - T. U.

..... . .....

. 4 1.13 3.0 \* \*; D

A COLUMN THE PARTY AND

۵ کوا من الاصل

## **AGENDA**

### MÉTÉOROLOGIE

15 FESTIVALS

A 112

.

\*\*\*

an et

4.72

7 2 CK

· .=

.. 141

NOR SCP 1.

SITUATION LE 25 DÉCEMBRE 1989 A 0 HEURE TU



PRÉVISIONS POUR LE 27 DÉCEMBRE 1989 A 12 HEURES TU



Des hautes pressions à 1 25 hPe sont au Sui de la mer Battique, tandis qu'une perturbation sur la péninsule libérique donner des nueges et quelques pluies

orners des respects de descuso pour la Brotagne.

Prévisions du temps pour merdi : 
age à l'Ouest, soleti allieurs. — Au 
eit mein, les humes et brouillards 
eront présents dans le Sud-Ouest ainsi que dans le Nord-Est ou ils pourront être que agra se reco-est ou as pourcht eure locoelement givrants. Les rusages courti-ront le ciel des pays de Loire au Nord-Pes-de-Calais. Ils donnront quelques gouttes, autour en Bretagne et près des values Netterandes

Dans la journée, ces nueges perdront du terain, et n'intéresseront plus que la Bretagne, la Basse-Normandie, l'Ouest des pays de Loire, dans un premier

Le Languedos sure toujours droit i des nusges bes cotiers pour la journée. Ailleurs, le ciel sera généralement peu nusgeux, maigné queiques passages dievés dans l'après-midi, de l'Aquisine au

Les températures matinales seront frai-ches pour la moitié Est: 4 degrés à 3 degrés. Ailleurs, elles varieront de 3 degrés à 8 degrés. Les meximales iront de 10 degrés 17 degrés, du Nord au Sud.

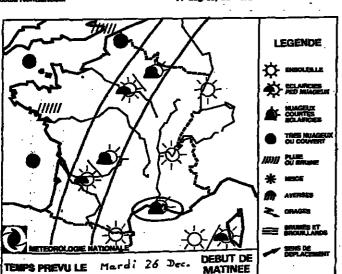

MATINEE

\* TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support rechnique spécial de la Méréorologie nationale.)

#### RADIO-TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté dimanche-lundi. Signification des symboles : De Signalé dans « le Monde radio-télévision » De Film à éviter m On peut voir m m Ne pas manquer m m m Chef-d'autre ou classique.

### Lundi 25 décembre

TF 1

20.35 ➤ Téléfilm : Olympe de nos amours. 22.35 De Serge Mosti.
De Serge Mosti.
22.00 Feuilleton : Les uns et les autres.
De Claude Lelouch (1º épisode).
22.55 Magazine : Minuit sport.
Patinge des champions à Moscou.
23.55 Journal, Météo et Bourse.

0.10 Concert. Tina Tumer à Rio. 1,15 Magazine: Reportages (rediff.). Souvons les outs.

20.35 Cinéma : La folie des grandeurs. E E Film français de Gérard Oury (1971). Avec Louis de Funks, Yves Montand, Alberto Men-doza, Alice Sapritch.

22.25 Série : Profession comique. Dominique Lavanant.
23.15 Quand je serai grand. France Roche. 23.20 Informations: 24 houres sur le 2. 23.42 Soixante secondes, Ele Wesel. 23.45 Danse : Les quarre saisons, Ballet de Roland Petit, musique de Viva avec le Ballet national de Marseille.

1.00 Variétés : La nuit étoilée. Emission présentée per Marie-Ange Narck et. Frédéric Dard, au Grand Casino de Genève.

Avec Robert Charlebois, Patricia Kass, Chanta

Série : Cap danger ; Bobobops ; Les cheve du zodiaque ; Salut les musclés ; Les jeux.

FR3

TF 1

22.40 Feuilleton:

A 2

grant, 16.15 Planète magique.

Jerry. 17.25 Série : Les voisins.

17.50 Série : Les pique-ex

19.40 Jeu : Rira, rira pas.

Jugnot.
22.20 Divertissement :
Coluche et la politique.

FR3

18.15 Série : Mec Gyver. 19.10 Jeu : Dessinez, c'est gagné !

Présenté par Georges Beller.

20.00 Journal et Météo.

20.35 Cinéma:
Papy fait de la résistance. # # Film français de Jean-Marie Poiré (1983).
Avec Christian Clavier, Michel Galabru, Gérard

D'André Halimi. 23.15 Quand je serai grand. Pierre Durand.

23.20 Informations : 24 heures sur la 2. 23.40 Météo.

23.45 Théâtre : Arrivée porte 33.
Pièce de Patrick Liegibel, avec Evelyne Bouix,
André Dussolier.

23.43 Soixante secondes, Elie Kazen.

15.10 Club Dorothée Noël.

17.15 Série : Tomerre mécanique. 18.05 Série : Hewaii, police d'État. 18.55 Avis de recherche.

19.05 Avis de l'action (18.1 19.30 Jeu : La roue de la fortune. 20.00 Journal, Météo et Tapis vert. 20.30 Cinéma : King Kong. II Film américan de John Guillermin (1976).

Les uns et les autres (2º épè

1.35 Feuilleton : C'est déjà demain.

14.10 Cinéma : La course du lièvre

à travers les champs. 

Elle film français de René Clément (1972). Avec Robert Ryan, Aldo Ray, Jean-Louis Trinti-

Qu'est-ce que t'as eu pour Noët ? : Show Bug's Bunny : Marnie Casse-cou : Torn et

23.40 Journal, Météo et Bourse. 0.00 Feuilleton : Heimat.

1.00 Drôles d'histoires (radiff.).

20.35 Téléfilm : Winchester 73. 22.10 Journal et Météo. 22.35 Magazine : Océaniques.
Buster Karton (1º pania).
23.30 Variétés : Escale à Montréal.

Gallia, Mapime Le Forestier, Elsa, Majavoi, Véronique Sanson. 1.30 Série : Max follies. Max virtuose.

**CANAL PLUS** 

20.30 Cinéma : Bugsy Malone. II Film américain d'Alan Parker (1976). Avec Scott Baio, Jodie Foster, Florrie Dugger.

22.00 Flash d'informations. 22.05 Magazine : Lundi sport.
Football ; à 22.15, boxe (chempiormet du monde des super-légers) ; à 23.15, football américan.

0.15 Cinéma : Oliver's story. W Film américain de John Korty (1978) (v.o.). 1.40 Série : Bergerac.

LA 5

20.40 Téléfilm : Le retour de Sherlock Holmes,

22.20 Spécial Paris-Dakar.

22.35 Cinéma : L'étincelle. III Film français de Michel Lang (1983). Avec Roger Hanin, Clio Goldsmith, Simon Ward. 0.00 Journal de minuit.

M 6

20.30 Téléfilm : Sans famille. De Jacques Ertaud, d'après (1= partie).

22.15 Magazine : Ciné 6. 22.30 Magazine : Jazz 6 spácial. De Philippe Adler. Blues à Chicago.

23.30 Six minutes d'informations.

#### **LA SEPT**

19.30 Documentaire:
Sur les pas de M. Hulot.
20.30 Je me souviens des ennées 80.
20.35 Cinéma: Mon oncle, m m
Film français de Jacques Tati (1958).
22.00 Court métrage.

22.30 Documentaire : Evasion.
De Yamick Bellon.
23.30 Je me\_pouviens des années 80.
23.35 Téléfilm : L'argent (2º partie).

#### FRANCE-CULTURE

20.00 Musique : Le rythme et la raison. Gilles Vigneaut. 1. Le village de Natashquan.
20.30 Dramatiques. File d'Ulysse, de Jeanne Benameur ; Le betseu doré de l'amour, extrait de Mémoires du bout du monde, d'Alain Absire.

22.40 Cote d'amour. Cinéma.

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Tchin-tchin.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Renseignements sur Apollon, Concert (donné le 3 décembre 1988 à la Philhermonie de Berlin): Symphonie n° 1 en ré majeur op. 25 de Prokofie v; Symphonie n° 5 en ut mineur op. 67 de Besthoven, par l'Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Herbert von Kersian

Karajan. 21,30 Hommage à Karajan, Enregistrements inédits et interview de Herbert von Karajen. Œuvres de Varië, Bizet, Mozart, Puccini, Bee-thoven, Bach.

0.30 Myosotis Hommage à Jan de Gectani mazzo-eoprano.

22.15 Spécial Paris-Dakar.

22,30 Série : Vendredi 13.

23.25 Magazine: Nomades.

et le vzissesu du désert.

17.05 Série : L'homme de fer.

19.54 Six minutes d'informations

20.00 Série : Madame est servie.

0.40 Six minutes d'informations.

0.45 Musique : Boulvrock'n hard.

**LA SEPT** 

16.30 Spectacle:

17.35 Cinéma :

16.00 Méthode Victor : anglais.

Bieu, blanc, Goude..

20.15 Jazz soundies collection.

22.25 Film d'animation :

D'Aguero ignacio.

23.35 Documentaire :

17.30 Je me souviens des années 80.

17.35 Cinema:
Le mariage de Maria Braun. II III
Film ellemand de Rainer Werner Fassbinder
(1978). Avec Hanna Schygulla, Klaus
Löwitsch, Gisella Uhlen.

19.30 Documentaire: Histoire parallèle.

20.20 Documentaire : Travail à domicile.

20.35 Documentaire : Lord of the dance.

La demoiselle et le violoncel De Jean-François Laguionie.

22.30 Documentaire : Cent enfants attendent un train.

23.30 Je me souviens des années 80.

20.30 Je me souviens des années 80.

20.30 Téléfilm : Sans famille.
De Jacques Ertaud, d'après Hector Malot (2º partie).

23.15 Téléfilm :

Les aventures d'Yvon Dildebush. De Maurice Feillevic, avec Ronny Coutteure. Dans une patite ville du Nord.

18.05 Variétés : Multitop.

19.00 Série : Magnum.

18.35 Série : Campus show.

0.00 Journal de minuit.

M 6

14.35 Dessin animé:

### Mardi 26 décembre

18.15 Série : Max follies. Max veut grandir (2). 18.30 Jeu: Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20 de l'information.
De 19.10 à 19.30, le journel de la région.
19.55 Les contes de Noël. Le Noël du médecin.

20.05 Jeux : La classe.

20.30 INC. 20.35 La dernière séance.

Un monde fou, fou, fou, fou. 2 II
Film américain de Stanley Kramer (1863).
23.15 Dessins animés. Bug's Bunny; Tex Avery. 23.35 Journal et Météo. 0.00 2º film:

10 000 chambres à coucher. ■ Film américain de Richard Thorpe (1956). Avec Dean Martin, Anna-Maria Alberghetti

1.50 Série : Max follies. Max falt le tour du monde.

2.05 Musique : Cocktail de nuit.

#### **CANAL PLUS**

13.30 Cinéma : Sans peur et sans reproche. 🗆 Film français de Gérard Jugnot (1988). Avec Gérard Jugnot, Rémi Martin, Ann-Gisel Glass.

15.05 Cinéma : Jardins de pierre. 🗷 🗷 Film américain de Francis Ford Con James Earl Jones. 16.55 Documentaire : Sur la piste

de l'animal le plus secret. En Afrique (1º partie). 17.25 Cabou cadin 18.15 Dessins animés : Ça cartoon.

18.30 Top 50.

18.30 Top 50.
19.20 Magazine : Nulle part allleurs.
20.30 Cinéma : La bamba. III
Film américain de Luis Valdez (1986).
22.15 Flash d'Informations. 22.10 rassi d mornatuons.
22.20 Cinéma : Mangecious. 
Film français de Mosté Mizrahi (1988). Avec Pierre Richard, Bernard Blier, Jacques Villerst.
0.15 Cinéma :

Douce nuit, sanglante nuit. E Film américain de Lee Harry (1987).

LA 5

13.30 Cinéma : Scaramouche. 🗆

(3° et 4° épisode). 16.25 Dessins animés.

15.00, Feuilleton : A cœur ouvert. 15.25 Série : Mex follies. Mex veut grandir. 20.00 Journal.

15.40 Magazine: Une pêche d'enfer.
16.00 Flash d'informations.
16.03 Magazine: Une pêche d'enfer (suite).
16.50 Cinéma: Chandler. 

Film américain de Paul Magwood (1972).

distribué par **DISTIQUE** 

Film franco-italo-espagnol d'Antonio Issa Issamendi (1963). 15.20 Fauilleton : Thibaud ou les croisades

18.50 Journal images. 19.00 Série : Happy days. 19.30 Le bar des ministères.

20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Téléfiim : L'aventurier du bout du monde.

Marig Ohanian

U

Higelin s'en va-t-en rêve. 0.30 Documentaire : Katia et Volodia. De Dominique Delouche.

### FRANCE-CULTURE

20.00 Musique : Le rythme et la raison. Gilles Vignault. 2. Le village de Natashquan. 20.30 Archipel science. La flamme d'une bou-

21.30 Rétro. Noël maigré tout.

22.00 Conte musical. Ernesto et le dregonéon, de Michel Arbetz. 22.40 Nuits magnétiques. Saniieve chants.

0.50 Musique : Coda. Tchin-Tchin.

### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 17 novembre lora des Rencontres de Metz) : Gierdino religioso, de Madema ; Furin No Kyo pour sopreno et dis-Matterna; real no very pour services, de ven Keulen; Suite indirecte pour orchestre de chambre, de Alsira, per l'Orchestre de chambre de la redio néerlandaise, dir.; Hans Zender; sol.; Nancy Shade, soprano. 22.30 La galaxie des traditions.

23.07 Club d'archives.

Uz récit plois de tendresse ARMENIEN relatant sur fond historique PARTEI LES AUTRES le destin d'une famille arménienne de 1914 à nos jours. (BACK Editeur) 228 pages, 89 F. Vente en librairie.

#### CENTRE

#### Polémique autour de la cathédrale

Les vieilles pierres en Touraine sont extrêmement sensibles. La mairie de Tours vient d'en faire l'expérience avec le plan de sauvegarde du quartier Cathédrale et l'enquête publique qui s'est ensui-

Le 9 octobre dernier, les conseillers municipaux découvrent qu'un projet d'urbanisme envisage la struction d'un ensemble immobilier sur la place même de la cathédrale qui écraserait toute perspective. Les riverains n'ont pas admis cet aménagement et ont créé une association de défense. Pour eux le pseudo retour au me était un prétexte destiné à légitimer l'extension d'une clinique privée en plein domaine public.

Jean Royer a eu beau dire au cours d'une réunion publique que les bâtisseurs de cathédrales voulaient avant tout que leur édifice fasse corps avec les maisons alentour il n'a pas convaincu les contestataires. Forte de ses 1 200 membres. l'Association archéologique de Touraine s'est engagée dans le débat en demandant l'avis d'ins-tances nationales pour se faire une

Résultat : si le commissaire queteur a émis un avis favorable au projet, il a émis beaucoup de de pasticher une architecture moyenageuse. Ensuite, il conseille la suppression d'un étage. Ce qui n'empéchera pas la réduction du parvis de la cathédrale. On en

#### LANGUEDOC-ROUSSILLON

### Initiatives nîmoises

Le conseil municipal de Nîmes vient d'adopter ce que son maire, Jean Bousquet, a appelé « trois initiatives-clés ».

L'aide complémentaire au loge-ment (ACL). Partant du constat des lacunes de l'aide personnalisée an logement et de l'allocation logement, la ville met ce complément à la disposition des Nimois les plus démunis. Pour 1990, environ 1 500 foyers se partageront un budget initial de 3,5 millions de francs.

L'ACL sera versée moyennant la signature d'un véritable contrat avec ses bénéficiaires, ceux-ci restant redevables d'une partie du loyer baptisée « effort minimum des families ». Objectif : la respon-sabilisation. Parallèlement, les protion, de même qu'EDF-GDF. Ils devront prévenir immédiatement le centre communal d'action sociale en cas d'impayés, afin de permettre

une intervention immédiate. La Carte Nîmes accès loisirs. Culture et sport sont d'importants facteurs d'intégration. Le principe en est simple : un crédit de 500 francs pour six mois est ouvert à chaque beneficiaire (1 000 francs pour un couple, plus 200 francs par personne à charge) afin qu'il puisse fréquenter les installations sportives municipales et assister aux spectacles organisés sous l'égide de la Ville à l'Opéra ou aux Arènes. Pour l'accès aux cinémas, des pourparlers sont engagés avec les pro-

Pour l'instant, le critère d'attribution de la carte Nîmes accès loisirs est la qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Pour 1990, un budget de 1,5 million de francs est prévu.

Un promoteur inxembourgeois, Rolf Reding, tente actuellement de transporter de Nantes à Bordeaux

un projet de cité internationale des affaires qui n'a pas réussi à voir le jour sur les bords de la Loire. L'idée du Luxembourgeois est

d'offrir à des sociétés de négoce

international et à des PME du

monde entier, « une plate-forme d'accès au marché européen ».

mais proche également du centre de stockage portuaire, la cité offri-rait, selon Rolf Reding, jusqu'à 100 000 mètres carrés de bureaux

et de halls d'exposition dans un

immeuble « intelligent » entouré de

« l'environnement bancaire et

administratif indispensable . Elle

serait coiffée par une société de

gestion qui interviendrait active-

ment dans la recherche de marchés

tant pour son propre compte que pour celui des locataires de la cité.

au système d'avantages fiscaux

imagine par Rolf Reding: stockage

en magasins francs (sans droits de

Mais l'originalité du projet tient

Construite près du centre-ville

#### Les difficultés de la Thiérache

## Vervins invente la ville à cinq têtes

Pour relancer l'économie de la Thiérache, M. Jean-Pierre Balligand, maire de Vervins, a proposé aux villes de Marle, du Nouvion, de La Capelle et de Guise de souder jeurs destins

Ah !... les confusions phonétiques. Mais non ! Vervins n'est pas Verdun. La grande guerre, ici comme ailleurs, a laissé des cicatrices que commémore le monument aux morts, mais, tout de même, pas au même point de douleur que là-bas, dans la Mause.

Pourtant, quel mal a Vervins pour se démarquer, pour trouver sa place dans la géographie fran-çaise, perchée là-haut au nord de l'Aisne, à quelques lieues de la frontière belge ! Dire qu'elle est la capitale de la Thiérache. d'ajouter que cette région répond su joil nom de « Petite Suisse du Nord », égayés chaque automne par un Festival des églises fortifiées, qui attire musi-ciens et historiens dans soixante-quatre hameaux et vil-lages, ne suffit pas, surtout lorsqu'on ne compte que trois mille cent vingt habitants.

Le maire, M. Jean-Pierre Balligand, député socialiste, a beau occuper à l'Assemblée nationale le poste de rapporteur du budget de l'aménagement du territoire, cels ne permet pas à Vervins de sortir du périmètre étroit de notoriété de Picardie. Il a beau organiser cette année la pre-mière Foire aux biscuits, l'événement reste de portée locale, évi-

Alors, comment se faire mieux connaître (l'obsession de tous les maires des villes petites et moyennes), comment se forger une image qui dépasse l'horizon de la presse locale, redresser une réputation, sortir de l'anony-

Vervins ne peut tout de même attendre mai 1998 et les céré-mories du 400° anniversaire de la paix de Vervins, par laquelle la France et l'Espagne se resti-tuaient mutuellement des territoires et des places stratégiques, comme Calais, l'Artois ou Port-Louis près de Lorient.

Handicap quasi insurmontable : la petite taille de la ville, dans une région en perte de vitesse depuis deux ou trois générations. Quand il accède à la mairie, en 1983, M. Jean-Pierre Bailigand, enfant du pays, prend « le taureau par les comes » : un taureau qui s'appelle économie. « L'économie est la seule délé-

Le Contrat enfance. Il lie pour

cinq ans la Ville et la Caisse d'allo-cations familiales du Gard.

L'objectif commun est le dévelop-

pement des capacités d'accueil de

la petite enfance en crèches et haltes-garderies. En outre, un

Espace enfance sera créé pour sen-

sibiliser les tout-petits à la musi-

que, la nature et les langues étran-

NORD-PAS-DE-CALAIS

Magazine bilingue

Afin d'informer les partenaires étrangers sur les réalisations du

des quartiers généraux européens

applicable aux filiales des grands

groupes qui s'installeraient dans la

Initialement, le Luxembourgeois

avait ieté son dévolu sur Nantes. Il

y avait élaboré un projet avec un

associé installé dans la place, Jean Guy Reisdorffe. Il avait également

obtenu l'appui de l'ancien prési-

dent du port autonome de Nantes,

René Régent. La cité internatio-

nale des affaires devait s'élever

dans l'île Sainte-Anne, à l'emplace-

ment des anciens chantiers navals

En décembre 1987, une associa-

tion, regroupant conseil régional,

conseil général, villes de Nantes et

de Saint-Nazaire, chambre de

commerce et port de Nantes, avait,

semble-t-il, obtenu de Jacques

Chirac, alors premier ministre, les

dérogations fiscales réclamées par

Cependant, Rolf Reding n'a par

la suite décroché ni le permis de

construire ni le terrain convoité. Le

le promoteur.

gation que je n'ai pas confiée à un adjoint ; comme ça, si je fais une connerie, les électeurs connaîtront le responsable », lance le maire. Son partenaire efficace : la chambre de commerce. « Aujourd'hui, ma fierté, ce sont les dossiers industriels.

production en France. Mais elle préfère, pour ce retour aux traditions, des bâtiments anciens plutôt qu'une usine standard dans un champ de betteraves. Précisément, l'année d'avant la mairie de Vervins a racheté les 17 000 mètres carrés de la



Les 14 hectares de la zone industrielle sont remplis. Il faut maintenant trouver d'autres ter-

De fait, l'usine Heudebert (groupe BSN), la plus importante usine de pain grillé « à la suédoise » d'Europe, qui occupait des bâtiments vétustes dans le centre-ville, s'est agrandie sur la zone industrielle et emploie 320 salariés. L'expansion continue, avec la création d'un centre stique pour tout le nord de l'Europe, la commune ayant payé sur ses propres deniers l'embranchement ferroviaire. Au total, un investissement privé de

140 millions de francs. Autre spécialité industrielle, une usine filiale du groupe BP, qui fabrique des aliments pour es truites de pisciculture.

Même si ce volant d'activités - et l'hôpital - rapportent des revenus de taxe professionnelle et procurent des emplois, c'est insuffisant, encore, pour forger une réputation et constituer une vitrine.

Voità le coup de maître ! Il y a parfums Houbigant, d'origine française mais installée aux

Nord Pas-de-Calais, le conseil

régional diffuse depuis bientôt trois ans un magazine bilingue français-

anglais « Nord Pas-de-Calais Inter-

national » à environ 5 000 déci-

deurs à travers le monde. Un

numéro hors série de ce magazine

vient d'être édité, rappelant en

52 pages l'ensemble des échanges

les divers pays étrangers.

De Nantes à Bordeaux ; un projet baladeur

Une « plate-forme » internationale sur les bords de la Garonne?

monétaire international, fiscalité renversement politique local et des quartiers généraux européens national de 1988 a-t-il fait capoter

existant à ce jour entre la région et

Dans le domaine économique,

par exemple, 30 % de la production des entreprises de la région sont

exportés, notamment vers les pays

européens. Et sur les cent entre-

prises les plus exportatrices de

le projet, comme le laisse entendre

l'homme d'affaires? Ou a-t-il

échoué à cause d'un « dossier tech-

nique et financier complet et sérieux? » Cette version prévaut

au ministère des finances où l'on

s'interroge toujours sur « les capa-

Au cours de l'été 1989, Rolf.

Reding a engagé des contacts

exploratoires à Bordeaux. La capi-

tale d'Aquitaine cherche un second

souffle économique et voudrait

renouer avec son brillant passé por-

maire et marchand. Elle est en

train d'aménager sa rive droite face

aux prestigieuses façades du dix-

la Caisse des dépôts et consignation

et de l'architecte catalan Ricardo

Bofill. Le duo Reding-Reisdorffer

a pris une option sur un terrain de

ce quartier susceptible d'accueillir

50 000 mètres carrés de bureaux.

Le Crédit lyonnais a octroyé une

caution de 2,5 millions de francs.

hnitième siècle, sous la houlette de

France, on trouve Béghin Say, la consommation a connu un tel Cristallerie d'Arques, Roquette, à succès, anssi vif, confirmé et ampli-

vieille usine Heudebert. Négociations, travaux. Et l'an demier, le marché se conclut. M. Jean-Pierre Balligand revend au parfumeur 3,5 millions de francs l'usine que la commune avait achetée 4 millions.

La production va commencer dans quelques jours, avec, proemplois à la clé. Et l'entreonse envisage de « rapatrier » à Ver-vins des installations situées aujourd'hui en Grande-Bretagne. Un parfumeur de renom international... Quelle vitrine plus séduisante ?

#### Organiser la solidarité

Deuxième handicap : l'absence, en Thiérache, d'une grande ville qui pourrait jouer sinon le rôle de métropole comme Lille ou Paris, du moins celui d'une capitale régionale. D'où l'idée de mettre en chantier une « ville multipolaire ». Schéma intellectuel? Vue de l'esprit incompatible avec les loceux ?

Touiours est-il que M. Jean-Pierre Ballingand a proposé à ses quatre collègues maires de

Lestrem, Vallourec, Fives Cail

Conseil régional Nord-Pas-

de-Calais. Direction de la Com-munication, B.P. 2035, 59014

Lille Cadex. Tél. : 20-60-61-07.

**PAYS DE LA LOIRE** 

Le nouvel an

du muscadet

Le beanjolais nouveau fait des

envieux. Rarement campagne de

lancement d'un produit de grande

Le scénario déià mis en œnvre à

Nantes est repris à Bordeaux. Une

association regroupant les collecti-

vités locales, dénommée AGIR, est

en cours de constitution. Elle devra

solliciter les fameuses dérogations

fiscales demandées par Rolf

Reding auprès du gouvernement français et aussi auprès de la CEE.

La demande de permis de construire a été déposée début

Rolf Reding a convoyé person-

nellement la maquette de son pro-jet à la mairie de Bordeaux, le

14 décembre, pour la présenter aux

élus. « Nous prendrons toutes les

sécurités », assure de son côté Jac-

ques Valade, premier adjoint de Jacques Chaban-Delmas, en

charge de l'économie bordelaise. Rolf Reding et son adjoint se disent

prêts à ouvrir leur chantier dès le

printemps 1990. Ils observent

cependant la plus grande discrétion

sur la façon dont ils entendent

financer un investissement chiffré

à 700 millions de francs.

Rahcok et Stein industries

habitants, de souder leurs destins économiques. «Il s'agit de gérer en commun, y compris sur le plan financier et fiscal, les dossiers économiques et commerciaux. Nous voulons créa une ville moyenne à partir du regroupement de cinq petites villes et lutter contre l'atomisation pour atteindre le seuil criti-que », explique-t-il. Pour le moment, le regroupe-ment prend la forme d'une asso-

Marle, du Nouvion, de La Capelle

et de Guise, qui avec Vervins

regnent ensemble sur treize mille

ciation (où siègent à parité les élus locaux et les responsables d'entreprise, les artisans ou les commerçants), mais évoluera vraisemblablement vers le district, avec, fiscalité spécifique. Et, comme la Thiérache fait l'objet dans le contrat de plan de Picardie, d'un programme d'action concertée du territoire (PACT), chaque chef-lieu de canton va chercher à développe une « vocation » spécifique. La Capelle, cité du cheval, va, par exemple, avoir une piste de 1609 metres; Le Nouvion se développera autour d'une grande base de loisirs, et Guise, siège du célèbre familistère Godin et mémoire du capitalisme social, un lieu privilégié d'archéologie

Chaque canton doit, bien sûr, tirer profit de la « ville multipolaire », et lorsqu'un projet stissement intéresse l'un deux, les œustre autres doivent kii prêter main forte et investir à ses côtés. Ainsi à tour de rôle. Le premier à bénéficier de cette solidarité tournante pourrait être Marie, où la filiale du groupe chimique Baver projette de construire une importante usine d'acide citrique.

L'investissement relève du véritable eldorado financier : 500 millions de francs! Mais, bien évidemment, les coûts de viabilisation des terrains qu'impose ce projet apparais hors de proportion avec le budget de la petite commune de Marie. Ce qu'elle ne peut faire seule, cinq maires y parviendront-ils? La formule originale de ville multipolaire - à partir de communes qui ne sont pas contigues. - inédite dans le droit public français peut constituer une réponse. Le jeu en l'occurrence, en vaut la chanquelques cris de douleur chez les contribuables locaux.

FRANÇOIS GROSRICHARD

#### fié d'année en année. Bien d'autres vignobles out voulu suivre cet exemple, dont le dernier en date est le muscadet. Le comité interprofessionnel des vins d'origine du pays nantais a décidé de lêter désormais régulièrement « le nouvel an du muscadet », coïncidant avec la

duit de la dernière récolte. Durant le week-end du 15 au 17 décembre, Nantes et son pays ont donc célébré le cru 89, excellent, lui aussi. Les vignerons sont « montés » en fanfare dans la ville, les Nantais leur ont rendu la visite ; on a bu et banqueté. Plus sérieuse ment, un colloque réunissant autour du maire de Nantes, Jean-Marc Eyrault, responsables écono-miques et professionnels a permis de rappeler l'importance qu'un

date de mise sur le marché du pro-

vignoble comme celui-ci représente pour l'ensemble de la région. Très directement, puisque les 3 000 viticulteurs qui exploitent quelque 15 000 hectares de vigne et les 40 négociants qui commer-cialisent un vin de plus en plus diversifié et affiné, réalisent bon an mai an un chiffre d'affaires d'un milliard et demi de francs, dont 55 % à l'exportation et font vivre an total une dizaine de milliers de personnes. Indirectement, puisque ce muscadet, dont on souhaite qu'il cesse d'être considéré, comme un « petit vin de comptoir », peut devenir une bonne locomotive pour la promotion de l'ensemble de la région, une sorte de produit d'appel autour duquel pourraient être organisées la présentation et l'illustra-tion de l'ensemble du pays nantais.

### **POITOU-CHARENTES**

#### Replanter le Marais poitevin

Le Marais poitevin recouvre la vallée de la Sèvre niortaise: 40 000 hectares de cananx et de fossés, entre Niort et la baie de l'Aiguillon. Pays d'eau et de prairies, côté océan. D'esu et d'arbres à l'est, dans le « marais mouillé» où GINETTE DE MATHA il est devenu difficile d'adapter l'agriculture aux normes actuelles. En revanche, le tourisme est en progression, sur cette « Venise vertes au caractère profondément

En Deux-Sèvres, sur le « marais monillé» a été constituée une - charte intercommunales dont la présidence est assurée par Ségo-lène Royal, député socialiste de la circonscription. Dans le bureau de cette association, des élus de droite comme de gauche, de Niort, la ville chef-lieu, comme de petites communes rurales sont représentés.

L'un des soucis de la « charte du Marais poitevin- est la protection des arbres et notamment la lutte contre-le déficit de la production de peupliers. Les besoins de ces régions sont grands et la filière bois est à l'origine de nombreuses entreprises qui surmontent peu à peu la crise de 1980.

Au cours de la dernière réunion, l'association a décidé de planter, en cinq ans, 1 000 hectares de peupleraies. La charte aura la maitrise de l'auss. La chaite auta la manisc de l'ouvrage. Elle mettra en place un technicien animateur qui travail-lera d'abord à la sensibilisation des propriétaires.

An cours des mois passés, les prévisions concernant l'arrivée, en 1993, de l'autoronte Nantes-Niort ont inquiété les populations locales. En effet, la traversée du marais par l'autoroute est inévitable. Cependant, tout le monde a aisément admis l'intérêt d'une telle réalisation des points de vue économique et touristique. Les maires attendent beaucoup également du remembrement. A ce propos, Ségolène Royal et la charte intercommunale vont exiger l'application d'un principe : autant d'arbres et de haies replantés que d'arbres et de haies arrachés. En ajoutant que ce remembrement se limitera au strict nécessaire. Il est demandé en outre à l'équipement et aux ASF (société des Autorontes du sud de la France) de financer une étude sur les conséquences économiques et écologiques de l'ouverture de

#### **PROVENCE-ALPES** COTE D'AZUR

#### Le Carlton classé

L'Hôtel Carlton sur la Croisette de Cannes vient d'être classé à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Ainsi la façade, la salle de restaurant, le grand escalier et les salons intérieurs de l'imposant batiment construit par Ruhl (celui de l'hôtel et du casino de Nice) en 1911 et actuellement propriété d'un groupe japonais, devraient-ils être désormais à l'abri des turbulences immobilières qui ont été fatales à quel-ques témoins pourtant chargés casino municipal, bien sûr, qui a cédé la place au nouveau palais, et. dans un passé plus récent, l'Hôtel Gonnet et de la Reine et le Palais Croisette dont les nostalgiques n'ont pas fini de pleurer les escaliers mythiques que tant de vedettes ont gravi ou descendu dans l'effervescence des Festivals

La décision des Bâtiments de France a également pour effet d'assurer la protection totale des immeubles situés dans un rayon de 500mètres de part et d'autre du Carlton. Ainsi la Malmaison, autre fleuron de l'histoire locale, ne sera-t-elle pas démolie comme un projet le prévoyait. Intervenant après celle de la façade du Palais de la Méditerranée à Nice et celle de la villa Rothschild à Cannes, l'inscrip-tion du Carlton à l'inventaire sup-plémentaire des Monuments historiques souligne la volonté des pouvoirs publics de sauvegarder ce patrimoine architectural du dixneuvième siècle et du début du vingtième siècle qui marque la naissance et le développement de la Côte d'Azur.

#### Un Guide de la pluriactivité

La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) vient de publier le Guide de la pluriactivité.

Cet ouvrage, qui s'adresse notamment aux agriculteurs des zones fragiles, surtout en monta-gne, à la recherche de travaux annexes et saisonniers, comporte une série d'indications pratiques relatives à la réglementation sur la fiscalité, les retraites, la protection sociale, la formation, les contrats de travail, les aides publiques. On estime qu'à la fin du siècle, sur 600 000 à 700 000 agriculteurs, 40 % d'entre eux auront d'autres activités, outre l'agriculture.

➤ Délégation à l'aménagement du territoire, 1, avenue Charles-Floquet, 75700 Paris.

Cette page a été réalisée par nos correspondants : enne Banzet, Alexas Boddaart, Ofivier Clerc, Raymond Sillard, Michel Vivès. Coordination: Jacques François Simon.

.. gisate

Les professionne ..... - 《京藝の療法書

1 pro- 1 gr (1999)

page de 2 THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR Segment + To 15.77 See .... MICHAEL AND أخطاب عرا \*\*\* descript le #### T# ्राक्षा **स्थापना है।** संदेशका विकेश mpile; 🏙 i CHECKS AND والمحتمل والمراجي والمراج 表。如何 7.

20 10 \*\*\* mary Fast page with the A sings 4.2544 ile -

gran. 4. s 2 · 22 · 中海 564 MT in the line of the control of the co 3.41°56 ্রান্ত্রনার নার্ক্তিক বির্দ্ধের বিশ্ব নার্ক্তিক বিশ্বস্থার কর্মনার্ক্তিক নার্ক্তিক বিশ্বস্থানীয়ে সাম্পর্কিক 203 244  $\mathcal{A} = \{ x_1, \dots, x_n \}_{n \in \mathbb{N}}$ I I THE THE PERSON AND A PROPERTY OF 

TO THE REAL PROPERTY OF THE

### la Banque du J pera son taux d'escom

#g4√GER

MURSE

مجوريجي لا منجروة te experience from ~ \* 127° # - AL E يه جي سواحي ... 一一一一大武汉 a refrage करा हर · 通学员 4 \*\*\*\*\* \*\*\* \*\* OFF. AND A 2.... A TO SERVICE TO Action see the con-

.... A Print 18th Miles LW The states 🖠 े..... उद्यक्ता**स्त**ा

> Same and Artificial 5 48 4 计二氢甲酰胺 放應機 Disast せる神聖神機の 化 1-1142 前部 "糖醇" A MA THE PERSON NAMED IN - 4575 = **40** = -कुल विकास प्रदेश

1880 L I

Saké califor

The second of the

The state of the s The state 模 to Committee of the Section of the Sect an a gradein pie 7 2 92 4 1 (market A AND LE LEMME 5 3 . 25 CE 18

こうちょう 対象の連携 The Property of the Control of the C t menera 🐞

104/10 15 D

Troisième saison blanche... et sèche consécutive

## Les professionnels des sommets sur la mauvaise pente

Les massifs montagneux attendent toujours l'arrivée des chutes de neige pour permettre l'ouverture des domaines skiables des stations. Pour la troisième année consécutive, la saison blanche a, pour le moins, du maí à se mettre en piste.

GRENOBLE

de notre correspondant

. Un hiver de plus sans neige et nous coulons », affirmaient à la fin de la saison de ski 1988-1989 un grand nombre de professionnels des sports d'hiver. Les exploitants de remontées mécaniques comme les industriels spécialisés dans le matériel et le vêtement venaient en effet de connaître deux années de faible

Tous les massifs montagneux français avaient été victimes, plus on moins fortement, des aléas de la qui monis fortement, des aleas de la température. Les stations des Vosges, du Massif Central, des Alpes du Sud et celles situées à moins de 1 400 mètres d'altitude, dans les Alpes et les Pyrénées, avaient beaucoup souffert de la pénurie de neige, tandis que les plus élevées d'entre elles, mieux pourvues en manne blanche – une vingtaine, situées pour la plupart dans les Alpes du Nord, qui réali-sent plus de 50 % du chiffre d'affaires de la profession — pou-vaient afficher des chiffres d'affaires en hausse de 15 à 35 % comme l'Alpe d'Huez (Isère) ou

La Plagne (Savoie). Globalement, la profession, qui réunit 560 exploitants de remon-tées mécaniques et qui fait fonc-investissements immobiliers, ils

ser, de 2,75 milliards de francs pour 1987-1988, à 2,65 milliards de francs l'hiver dernier (1). « Ces chiffres cachent des situations très variées, allant du sinistre total à la plus insolente prospérité », affirme l'un des responsables du syndicat national des téléphériques. Les national des téléphériques. Les sociétés les plus fragiles n'ont pas résisté à la « tempéte » et ont dû

déposer leur bilan, comme celle qui gère la station de Bellevaux (Haute-Savoie). D'autres connaissent de graves difficultés financières comme Gréolières et la Colmisne (Alpes-Maritimes), les Sept-Laux (Isère) ou Pra-Loup (Alpes-de-Haute-Provence). Plus de la mostié des 490 centres de ski traverseraient une période particu-lièrement difficile qui pourrait bien leur être fatale si la neige ne se met

#### Des industries liées à la météo

pas enfin à recouvrir leurs pentes.

Les premiers effets du manque de neige se sont fait sentir sur le niveau des investissements réalisés au cours de l'été 1989 en montagne. Alors que l'année précédente – période de tous les records mais surtout celle qui précéda les élections municipales - 960 mil-lions de francs furent dépensés pour l'installation de nouvelles remontées mécaniques, 670 mil-lions seulement ont financé en 1989 les nouvelles installations qui sont toutefois concentrées pour une grande part dans la vallée olympi-

tionner 4 000 appareils, voyait son chiffre d'affaires faiblement bais-ment dans les stations de moyenne et de basse altitude, tandis qu'ils se concentraient autour des domaines skiables les plus prestigieux et les plus élevés.

Le rythme annuel de construction de lits en montagne qui se situait depuis cinq ans entre 35 000 et 40 000, dont près de 10 000 pour la seule vallée de la Tarentaise, devrait être en net recul. La anssi on constate une très grande diversité entre les stations ; celles de notoriété internationale continuant d'attirer les grands investisseurs. - Jusqu'aux jeux olympiques d'Albertville, l'élan en faveur de la Savoie ne devrait pas se démen-tir», estime M. Jean-Luc Masnières, directeur adjoint du service d'étude et d'aménagement touristi-

que de la montagne.

Industrie saisonnière dépendant très étroitement des conditions météorologiques, et notamment du froid et de la présence de neige, l'industrie des articles et de la mode sports d'hiver traverse elle aussi une période de grosses diffi-cultés. La conjoncture climatique défavorable depuis trois ans a fait chuter de 10 à 30 % le marché du matériel de ski et celui des vête-ments. La firme Dynamic installée: à Saint-Etienne-de-Saint-Geoires (Isère) a du réduire cette année de trente mille paires de skis sa production, qui s'établit désormais à 250 000.

Seules les exportations en direction du Japon, gros consommateur de produits haut de gamme et à forte notoriété et dont le marché est en croissance de plus de 10 % par an, et vers les Etats-Unis — 2u total 90 000 paires — ont permis à cette entreprise de surmonter la diminution de ses ventes sur les marchés français et européen (2).

L'industrie du vêtement, très dispersée, à la différence de celle du matériei de ski — spatules, chaussures et fixations — a subi de plein fouet les conséquences de la donceur des températures et du manque de neige. Certaines entreprises ont disparu comme Mossant, la société Eder a été reprise par K-Way, et Rossignol s'est séparé de la marque Killy, qui avait enregistré des pertes importantes.

#### Restructurations en cours

Parmi la centaine de marques qui se partagent le marché du vête-ment « neige », un vaste mouvement de restructuration et de regroupement est en cours. Une regroupement est en cours. Une épuration du même type que celle qui ent lieu pour le matériel au début des années 80, faisant suite à une période de deux hivers sans neige, aux Etats-Unis et en Europe, devrait se produire. Si les sommets continuent encore à être dégarnis, les mutations et au dere des les mutations attendues dans les industries liées au vêtement **CLAUDE FRANCILLON** 

(1) Au cours de la décennie 70, l'augmentation annuelle du chiffre d'affaires des sociétés de remontées mécaniques fut en moyenne de 10 %. Entre 1980 et 1986, elle tombs à 5 %.

(2) Il s'achète au Japon 1,4 million de paires de skis chaque année et un million aux Etats-Unis. Le marché mondial du ski est estimé entre 5 et 6 millions, dont la moitié est achetée en Europe.

ÉTRANGER

PROVENCE-ALE

Craignant une hausse de l'inflation

### La Banque du Japon porte son taux d'escompte à 4,25 %

La Banque du Japon a décidé lundi 25 décembre de relever d'un demi-point son taux d'escompte pour le porter à 4,25 %, son niveau le plus élevé depuis 1986. C'est la troisième fois de l'année que la Banque centrale du Japon procède au relèvement du taux de l'escompte, qui, en mai dernier, se trouvait encore à 2,5 %, soit au niveau le plus bas depuis la deuxième guerre mondiale.

Dans un communiqué, le gouverneur de la Banque du Japon déclare espérer que « cette mesure contribuera à favoriser une crois-sance soutenable fondée sur une conservant des prix stables ». Le ministre des finances, M. Ryutaro Hashimoto, a qualifié d'« opportune » la décision de la Banque cen-

are.

Comparé à celui des autres pays,

d'inflation est relativement le taux d'inflation est relativement bas au Japon (+2,5%). La Banque centrale craint cependant que la faiblesse actuelle du yen n'alimente la hausse des prix des pro-duits importés. En outre, la forte croissance économique du Japon entraîne une demande de maind'œuvre et donc une hausse des

BOURSE

### TOKYO, 25 décembre 1 Raffermissement

Après avoir évolué en dents de scie, le marché nippon s'est brutale ment raffermi dans l'après-midi. En clôture, l'indice Nikkei s'établissait à 38 423,62, en hausse de 383,23 points (+ 1%).

Manifestement, la décision de la Banque du Japon de relever d'un -point son taux d'escompte a

L'activité s'est tout de même ralentie, avec tout juste 400 millions de titres échangés, contre plus

| YALBIRS                                                                    | Cours du<br>22 déc.                                                         | Cours du<br>25 déc.                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Moli Bridgestone Caron Faji Bark House Motors Messolishi Hervy Sooy Toyota | 856<br>1 680<br>1 760<br>3 590<br>1 810<br>2 270<br>1 120<br>8 400<br>2 520 | 850<br>1 729<br>1 800<br>3 840<br>1 820<br>2 290<br>1 140<br>8 570<br>2 600 |

### L'accord entre la Pologne et le FMI est signé

Le ministre polonais des finances et le président de la Banque nationale de Pologne, MM. Leszek Balcerowicz et Wladyslaw Baka, ont finalement signé à la veille du week-end la lettre d'intention sur le plan de redressement fenancique préserié avec le ment économique négocié avec le Fonds monétaire international (FMI). La signature de ce document ouvre la voie à un accord formel entre Varsovie et le FMI.

Le directeur général du FMI, M. Michel Camdessus, a immédia-tement qualifié l'accord de rement qualifié l'accord de mesure très positive et cruciale » pour que Varsovie obtienne le soutien de la Communauté internationale dans son programme « très courageux » de réformes économiques. Aux termes de cet accord, le FMI prêtera à la Pologne » jusqu'à 710 millions de dollars (4,26 milliards de francs), au cours des treize prochains mois », a indiqué le directeur général du Fonds. La lettre d'intention détaille les engagements pris par le gouvernement gements pris par le gouvernement polonais pour lutter contre l'hype-rinflation (900 %) et le déficit budgétaire (1 milliard de dollars).

INSOLITE

### Saké californien

La Californie avait déjà ses vins, alle aura bientôt son saké. La compagnie Gekkeikan, de Kyoto, premier producteur japonais de saké, cet alcool de riz typiquement nippon qu'on boit tiède dans de petits godets de porcelaine, a posé la 20 décembre la première pieme de l'usine qu'elle va construire à Folson, dans le nord de la Californie. Une première aux Etats-Unis, où le marché se développe rapidement avec 6.4 millions de litres consommés chaque année. La principale raison de

4.5

cette implantation, selon Gek-keikan, qui distribue déjà le nectar japonais dans quarante-huit Etats de l'Union, n'est capendent pas le marché mais la qualité de l'eau, et surtout celle du riz produit dans la vallée de Sacramento I L'usine, qui produira dès 1990 qualque 900 000 litres de saké par an, sers totalement japonaise puisque les associés de la société Gekkeikan dans le projet sont les compagnies Ajinomoto et Sanraku, deux leaders de l'agroalimentaire nippon.

#### Rapprochement entre Rabobank et Interpolis

### Les Pays-Bas s'ouvrent à la « Bancassurance »

AMSTERDAM de notre correspondant

1990 s'annonce comme l'année de l'avènement de la « bancassurance » aux Pays-Bas. La banque coopérative Rabobank, numéro rois du marché bancaire, et la société d'assurance Interpolis ont révélé vendredi 22 décembre qu'elles étudizient - une forme oussée de coopération ».

Le terme « fusion » n'a pas été exprimé et la voie juridique qu'emprunteront le Rabobank et Interpolis pour se rapprocher ne sera comme one dans les trois DEO chains mois. Mais le banquier et l'assureur veulent mettre sur pied une offre intégrée de leurs pro-duits à des conditions aussi avantageuses que possible ».

Cette justification est moins banale qu'il n'y paraît et la Rabobank et Interpolis font plus que de développer des liens existants (la première possède 11, % de la econde dont elles distribue les polices). Les Pays-Bas sont en effet

l'un des derniers pays de la CEE où les participations croisées entre banques et compagnies d'assurances sont limitées à 15 %. Mais cette réglementation ne sera plus valable à compter du le janvier prochain... et ceci explique bien évidemment ceia.

Déjà en mars dernier, l'assureur AMEV, troisième du marché néerlandais et le réseau de caisses d'épargne, VSB avaient clairement annoncé leur prochain mariage. Plus récemment, trois petits établissements bancaires et les sociétés d'assurances centrales el syndical, ont fait savoir qu'ils envisageaient de se rapprocher.

Mais le marché des services financiers ne sera vraiment bouleversé que lorsque les grandes banques commerciales (ABN, AMRO, NMB-POSTBANK) et les grandes compagnies d'assu-rances (Nationale Nederlanden et Aegon) seront entrées à leur tour dans la danse.

CHRISTIAN CHARTIER

### Long John et Beefeater changent de propriétaire

### Allied Lyons acquiert les alcools de Whitbread

Le britannique Allied Lyons vient d'ajouter le whisky Long John et le gin Beefeater à sa gamme de spiritueux. Cette acqui-sition de la division vins et alcools du brasseur Whitbread, annoncée le 22 décembre permet à ce groupe de consolider sa place parmi les quatre grands mondiaux de spiritueux, aux côtés des autres britanniques Grand Metropolitan et Guinness et du canadien Seagram.

En 1988, Allied Lyons qui outre les vins et spiritueux, est présent dans les secteurs de la bière et cerdans les secteurs de la biere et cer-tains produits alimentaires a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 mil-liards de livres (42 milliards de francs) et un bénéfice net de 502 millions de livres (4,7 mil-liards de francs).

Le rachat de Whitbread s'élève à 545 millions de livres (5,1 milliards de francs), une somme qui d'après les analystes est révélatrice de la valeur considérable prise par les grandes marques sur le marché des spiritneux. Au cours du dernier exercice, Whitbread a réalisé un chiffre d'affaires de 214 millions de livres (2 milliards de francs) et un bénéfice net de 23,5 millions de livres (2 milliards de francs) et un bénéfice net de 23,5 mmillions de livres (216 millions de francs). Outre les marques Long John et Beefeater, ce rachat comprend les whiskyes Laphroaig et Blach Botde, la société américaine Buckingham qui distribue le whisky Cutty Sark et la Bénédictine aux Etats-Unis et une participation de 35 % dans Atlas Peak Vineyards, un producteur de vin californien.

Le 21 décembre Allied Lyons avait par ailleurs réussi une OPA de 325 millions de dollars (1,8 milliard de francs) lancée le 17 novembre dernier sur Dunkin Donuts, une chaîne américaine de restauration rapide spécialisée dans les beignets. Pour réduire sa dette, le groupe, britannique compte sur la vente de ses 43 hôtels Embassy estimés à 275 millions de livres (2,5 milliards de francs) et quelques autres opérations immobi-

De son côté la brasserie Whitbread a indiqué qu'elle allait désormais se consacrer à la modernisation de ses pubs et à de nouvelles acquisitions d'hôtels et de restauSOCIAL

La recomposition du marché du travail

### Les liens ambigus entre croissance et emploi

« La croissance fait reculer le chômage », affirme l'INSEE dans la dernière livraison de sa revue (Economie er statistique, nº 226, novembre 1989), au vu de l'évolution constatée en 1988. Mais l'arti-cle, rédigé par M. Thierry Lacroix, montre aussi à quel point cette appréciation d'ensemble doit être nuancée, tant les mouvements contradictoires se multiplient sur un marché du travail convalescent. Il y a plusieurs vérités pour une même réalité. Les définitions ou les catégories traditionnelles ne rendent plus compte des changements qui se sont opérés pendant la crise et depuis la reprise.

Dans ce que les statisticiens appellent « le bouclage », tons les chiffres concordent pour démontrer que, en 1988, la relance de l'emploi et de la croissance a bien mordu sur le chômage. Au total, 240 000 emplois supplémentaires ont été créés avec une progression inconnue depuis 1976. La population active a augmenté de 125 000 personnes, disponibles pour travailler. Calculé au sens de la définition du BIIT exprés du BIT, reprise dans l'enquête emploi annuelle, le chômage a diminué de 5,3 %, soit de 120 000 entre mars 1987 et mars 1988, et encore de 5,1 % entre mars 1988 et

Tout paraît satisfaisant. Les serdont le travail temporaire, augmen-tent leurs effectifs. L'industrie cesse de perdre des emplois et parvient à en créer dans certains secteurs. Pour la première fois de la décennie, le nombre des emplois stables aurait progressé, et les hommes, jeunes ou vieux, profitent de la reprise. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée aidant, les taux de chômage baissent, y compris pour les catégories les moins for-

Pourtant, tout n'est pas aussi rose. Peu suspecte de vouloir ternir le tableau, l'ANPE comptabilise pour sa part une baisse de 0,5 % du nombre des demandeurs d'emploi, supérieur de près de 500 000 à l'estimation de l'INSEE, basée sur les définitions du BIT, les champs » n'étant pas identiques. Or, c'est semble-t-il dans la différence entre les deux chiffrages que passe la recomposition en cours du marché du travail, avec ses zones d'ombre et ses apparentes contra-

Par exemple, près du quart des inscrits à l'ANPE en mars 1989, d'après l'enquête de l'INSEE, soit 607 000 personnes, « ne satisfont pas aux critères de chômage désinis par le BIT, soit qu'ils solent classés comme inactifs (près de 300 000), soient qu'ils soient considérés comme ayant un emploi (310 000) -, indique M. Thierry Lacroix, Dans cet énorme groupe, on trouve — estimée pour la première fois — la catégorie des « travailleurs découragés », au nombre de 170 000, en doublement sur quatre ans. C'est-à-dire ceux qui déclarent ne pas chercher un emploi ou avoir abandonné leur recherche, pour la moitié âgés de 55 ans et plus. Il y a aussi environ 12 % des inscrits à l'ANPE dont on estime qu'ils ont partiellement un travail, la proportion atteignant les 17% chez les moins de 25 ans. C'est-à-dire pour une bonne part ceux qui profitent du droit récemment reconnu d'exercer des acti-vités réduites (750 heures par an, à compter du le janvier) ou qui pratiquent des » petits boulots » inter-mittents alors que le BIT considère comme actif toute personne qui a travaillé au moins une heure dans la semaine précédant l'enquête.

#### Un recul

Si l'on ajoute à cela le cas des chômeurs qui ne sont pas inscrits à l'ANPE, dont 310 000 répertoriés en mars 1989 - pour l'essentiel des femmes adultes qui recherchent un emploi par leurs propres moyens -, ou encore le cas des 230 000 chômeurs agés qui ont bénéficié d'une dispense de recherche d'emploi de fin 1984 à mars 1989, le mouvement de recul observé par l'INSEE devient de plus en plus contestable, ou à tout le moins ambigu. Sous l'amélioration, sensible, se cachent des évolutions dans la nature même du travail qui ne correspond plus seulement à l'emploi à temps plein et définitif. D'ailleurs, un tableau inclus dans l'article précise que les formes particultères d'emploi », pratiquées par un total de 3,2 millions de personnes en 1982, l'étaient par 4,5 millions en mars 1989, soit 174 000 de plus qu'un an plus tôt. Elles sont devenues la condition de plus d'un actif

ALAIN LEBAURE

### Pour promouvoir une nouvelle gestion sociale de l'emploi

### M. Soisson relance la « modernisation négociée »

Soucieux de ne pas voir le thème de la «modermisation négociée» devenir une expression vide de sens, M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail a souhaité, le 21 décembre, faire le point d'une tentative de gestion sociale de l'emploi, et de l'adaptation des entreprises qu'il appelle de ses vœux et en faveur de laquelle plusieurs dispositions d'aide ont été prises, Du rodage, en 1989, l'inten-tion est de passer à la généralisa-tion en 1990, le ministre étant convaincu que la «modernisation négociée» sera la grande affaire de

Avec des degrés d'avancement divers, une trentaine de branches professionnelles ont accepté de signer des contrats d'études prévisionnelles qui permettent de faire le bilan et de recenser les besoins. Pour aller au-delà, les pouvoirs publics seraient disposés à apporter leur appui, y compris financier, à des programmes qui assureraient la formation des négociateurs dans les entreprises pour l'ensemble des partenaires sociaux afin d'engager une deuxième étape. Parallèlement, des aides au conseil pour la gestion sociale pourraient êtreaccordées aux entreprises - 700 en ont déjà bénéficier - qui feraient appel à des cabinets privés, soit pour émdier les questions d'emplo ou de conditions de travail, soit pour aborder la gestion prévision-nelle des effectifs. Le dispositif rentrera en vigueur le 1º janvier, dôté de 65 millions de francs, et sera géré de façon déconcentrée par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi.

De plus, des diagnostics courts pourront être entrepris, avant le choix d'un conseil, qui seraient effectués par des intervenants publics tels que l'ANACT (agence nationale pour l'amélioration des

conditions de travail), en fonction de la demande pour 12 millions de

Le tout devrait s'accompagner d'un soutien aux actions rendues nécessaires, dans les entreprises, notamment en matière de formation. A la suite d'un accord de branche, puis d'un accord d'entreprise, l'Etat apporterait son aide pour financer des opérations ion-gues de requalification du personnel. Certains secteurs profession-nels sont intéressés par cette démarche, dont l'UIMM (union des industries métallurgiques et minières) qui songe à la formation des plus de quarante-cinq ans, on la sidérurgie qui pourrait trouver là un élément de réponse à ses diffi-cultés démographiques, au moment où la CGPS (convention sociale spécifique) vient à échéance.

Dans le même esprit, M. Dominique Taddei, auteur d'un rapport déjà ancien sur l'allongement de la durée d'utilisation des équipements, liés à la réduction du temps de travail, est chargé de la mise en œuvre du système de crédit d'impôt décidé par le gouverne-ment pour favoriser cette solution à la fois économique et sociale. L'ancien député socialiste menera une mission d'animation en ce sens.

Pour populariser ces méthodes et trouver sur le terrain des exemples probants de « modernisation négo-ciée », enfin, M. Jean-Pierre Soisson participera au premier semes-tre à une série de rencontres régionales, sur le modèle de ce qui a été fait pour le développement local. Ces assises réuniront des employeurs, des syndicalistes et des représentants des pouvoirs publics, dont le ministère de l'industrie, qui adhère lui aussi à la

A. Le-

M. Gorbatchev est l'« homme de la décennie »

L'hebdomadaire américain Time a désigné le président soviétique Mikhail Gorbatchev e homme de la décennie »,« parce qu'il est la force derrière les événements les plus importants des années 80 et parce que ce qu'il a déjà fait va vraisembla-blement modeler l'avanir ».

Le magazine, qui élit depuis soixante trois ans l'« homme de l'année», a estimé que M. Gorbatchev méritait d'être le premier chomme de la décennie ». Le dirigeant soviétique avait déjà été nommé e homme de l'année » en 1987, car il symbolisait aux yeux de Time un espoir de voir émerger une nouvelle Union soviétique. « Cette année, alors que

l'attention du monde rebondit de l'agitation en faveur de la démocratie en URS au massacre de Pékin et aux révoltes pecifiques en Europe de l'Est, il est devenu évident que nous istons à une série d'événements qui ont débuté bien avant 1989, et dont l'impact s'étendra à la prochaine décennie, voire au siècle prochain », a expliqué l'hebdoma-daire. « Confiner notre choix à 1989 semblait inadéquat, c'est pourquoi nous avons nommé M. Gorbatchev homme de la décennie », a-t-il ajouté.

Seul le premier ministre britannique Winston Churchill avait ainsi dépassé le cadre de l'année : Time l'avait désigné ¢homme du demi-siècle » en 1949. – (AFP.)

### A Pékin, sous haute surveillance

PÉKIN

de notre correspondant

Les autorités craignaient visiblement le pire pour cette messe de Noël qui, cette année à Pékin, était l'occasion des tout premiers rassemblements publics à se tenir sans être formellement organisés par le régime. Peutêtre pas tant des chrétiens chinois eux-mêmes que de la foule de curieux, jeunes en quasitotalité, qui viennent respirer, dans ces lieux de culte d'une culture étrangère, une bouffée d'Occident, avec des arrièrepensées pas toujours déguisées envers le Parti communiste.

Aussi bien, c'est sous une surveillance policière particulièrement visible que les chrétiens de la capitale chinoise - quarantecinq mille personnes selon le chiffre officiel, bien plus si l'on compte les fidèles de «l'Eglise du silence», clandestine – ont célébré la Nativité.

Outre les policiers en uniformes pour la première fois installés à l'intérieur même de la cathédrale, on pouvait voir, là comme dans d'autres églises, quantité de mouchards en civil. jeunes policiers infiltrés dans la foule et chargés de doubler le service d'ordre officiel qu'assure dans de telles occasions le personnel local de l'Association patriotique de Chine, seule branche reconnue du clergé chinois.

Un vice-maire de Pékin, la semaine dernière, avait exhorté le peuple chrétien, dans une interview à l'agence officielle Chine nouvelle, à « résister aux infiltrations des forces reli-gieuses réactionnaires de

l'étranger et contribuer à la stabilité et au développement de la capitale .. Ces mots codés signifient que Pékin s'inquiète de la présence clandestine en Chine d'émissaires de congrégations extérieures, de Rome en particu-lier, avec laquelle le clergé chinois a dû rompre à la suite de la guerre de Corée.

Des sources qualifiées ont fait état d'arrestations opérées depuis les troubles du printemps, en province principalement, au sein de communautés religieuses chinoises pratiquant le culte hors du cadre officiel soumis au contrôle du Parti communiste.

#### Un air de complète désolation

Dans la même dépêche de l'agence Chine nouvelle, l'évêque de Pékin, Mgr Michael Fu Tieshan consacré sans la béné diction du Saint-Siège en 1979, était parvenu à glisser une remarque négative sur le retour à la liberté de culte : se disant dans l'ensemble « satisfait », il avait souligné pourtant que « la restitution à l'Eglise de ses propriété, pose encore problème ».

Quatre cents personnes sont baptisées chaque année, selon la presse communiste, dans la seule capitale chinoise, qui compte aujourd'hui douze églises catholiques et dix temples protestants. Le régime de Pékin a annoncé en juillet comme une nouvelle d'une extraordinaire importance, l'entrée dans les ordres, au couvent Saint-Joseph, de sept jeunes sœurs, pour la première fois depuis la victoire communiste de

Mgr Fu a officié en un lieu symbolique, l'église Saint-Michel, située dans ce qui fût le quartier des légations étrangères du temps de la Chine semicolonisée par l'Occident. C'était la première messe de la veillée de Noël célébrée dans cette église depuis sa restauration.

Comme les rares édifices encore debout de cet ancien quartier européen, l'église avait longtemps affiché un air de complète désolation, avec sa croix neudante, cassée en deux pendant la révolution culturelle. Sa remise à neuf par le régime, avec un an de retard sur la date prévue pour la fin des travaux, est destinée à en faire une vitrine de la liberté de culte que le Parti communiste s'est engagé à tolérer. Sous haute surveillance...

FRANCIS DERON

□ TAIWAN : dix ans de prison pour le dissident Hsu Hsin-liang. - Le dissident talwanais, arrêté en septembre dernier à son retour à Taïwan, après dix ans d'exil aux Etats-Unis, a été condamné, samedi 23 décembre, à Taïpeh, à dix ans de réclusion pour sédition par la Haute Cour. «L'accusé prévoyait, de toute évidence, de renverser le gouvernement , a indiqué le juge, lisant le verdict. M. Hsu, quarante-huit ans, ancien magistrat, avait plaidé non coupable. La condamnation de M. Hsu a été commuée par la cour en une peine de prison de six ans et huit mois fermes, en raison d'une amnistie présidentielle décrétée en janvier 1988. Il a, d'autre part, été privé de ses droits civiques pour quatre ans en raison de son entrée illégale dans le pays. - (AFP.)

### A Berlin, sans visa

de notre envoyé spécial

Les messes de minuit célébrées dans les deux Berlins ont connu capendant, cette année, une affluence un peu plus grande que les années précédentes : cela était dû pour une bonne part à la présence de très nombreux Allemands de l'Ouest qui avaient décidé de venir passer les fêtes dans la ville rouverte. Le renfort des Rhénans et des Bavarois a été fort utile aux catholiques, qui sont en minorité dans l'ex-

Une église, pourtant, a vu sa fréquentation faire un bond spectaculaire, de zéro personne l'an passé à plus de mille cette année : l'église protestante du Sauveur, à Sacrow, située à la limite entre Berlin et Potsdam. Même le bourgmestre de Berlin-Ouest, M. Walter Momper, librepenseur notoire, avait tenu à assister à l'office de la nuit de Noël dans cette petite église de style néo-byzantin, et dont le principal objet de fierte est une cloche datant de 1412.

#### Les Occidentaux passent à l'Est

Depuis vingt-huit ans, cette cloche était restée muette, et le demier premier communiant de cette paroisse est aujourd'hui un père de famille quadragénaire. Située dans le no man's land entre le mur et la rivière Havel, qui marque la limite entre Berlin-Ouest et

Potsdam, elle n'était plus accessible aux fidèles de Sacrow, depuis 1961, Ils étaient contraints d'aller faire leurs dévotions à Babelsbero. quelques kilomètres plus avant dans le territoire de la RDA.

Cette veille de Noël 1989 était également la première journée où les Berlinois de l'Ouest étaient autorisés à se rendre à Berlin-Est sans visa : ils ont largement fait usage de ce nouveau droit, et la foule occidentale s'est répandue sur Unter den Linden et l'Alexanderplatz. Le ciel était lourd et gris, et, tous les lieux publics étant fermés pour cause de fête, on remit à plus tard l'exploration systématique des richesses de l'autre Berlin musées, cafés et autres lieux célèbres.

Berlin-Est comme Ouest, s'enfonce comme chaque année dans une torpeur de deux jours - le 26 décembre est aussi un jour férié; le commerce, la politique font relâche. La « trêve des confiseurs » n'est pas ici un vain mot. Elle n'est égratignée que dans le quartier de Kreuzberg, où vont se réfugier tous ceux que Noël à Berlin laisse, au sens propre, sur leur faim. Que les cent vingt mille Turcs qui se sont, au fil des années installés ici, en soient remerciés : grâce à eux, et à leurs réseaux de boutiques et de restaurants à kebab, le voyageur peut attendre sans mounir de faim ou d'ennui que Berlin se réveille.

**LUC ROSENZWEIG** 

#### L'ESSENTIEL

Union soviétique : «Les âmes grises par Emile Vorithon • Conseil consti-tutionnel : « La saisine par les particuliers, à voir la, par Jean-Jacques Dupayroux ......2

#### ETRANGER " La révolution

roumaine ......336 COMMUNICATION

L'intervention américaine au Panama .....6

### POLITIQUE

Le débat au sein du PCF

M. Vial-Massat, député communiste de la Loire, suggère à M. Mar-chais de quitter son poste .... 7

La préparation du congrès du PS

SOCIETE

### Un point de vue de M. Roland

Le pian ∢vert > de M= Thatcher

Le gouvernement britannique annonce un plan de lutte contre la pollution, comportant notamment un contrôle des importations de déchets industriels ......

Le crime presque parfait de Belle-lie-en-Mer Aux prises avec des difficultés finan

cières, une jeune femme avait maquillé l'assassinet de ses parents en un accident de voiture. Elle avait organisé le double meurtre en projetant un véhicule loué pour l'occasion du haut d'une falaise. Un an après, elle est inculpée et écrouée . . . . 8

Le départ du Paris-Dakar

Sur le terrain boueux de Chevilly Larue, le prologue du raid Paris-Dakar a été marqué par l'abandon de Jacques Laffite . . . . . . . . . . . . 9

### CULTURE

Cannes, l'autre festival

Il y a le grand, celui du mois de mai, et l'autre qui se passe en décembre, et veut faire connaître des réalisateurs. Etape d'un projet ambitieux : faire de Cannes une capitale permanente du cinéma ......11

#### Tati toujours

Des films à nouveau à l'affiche, un livre très documenté et merveilleusement illustré. On se souvient de Jacques Tati, on le découvre et le

### Accord entre Canal Plus

et Bertelsmann

### **ECONOMIE**

Troisième saison sans neige

Pour cause d'absence de neige, deux années de suite, les stations de sports d'hiver ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Le marché des fabricants de matériel et de vêtements a chuté de 10 à 30 %. Et cette saison ne s'annonce pas meil-

Le marché du travail se recompose

L'INSEE démontre que la croissance a fait reculer le chômage, en France. Mais les postes précaires ou diffé-rents de l'emploi stable se sont

Le Japon relève son taux d'escompte 

Régions

Un tour de France de nos corres-

### Services

Abonnements ...... 10 Radio-télévision ......13 

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du «Monde» daté 24-25 décembre 1989 a été tiré à 520 749 exemplai

### **EN BREF**

BIRMANIE: trois ans de tra-vaux forcés pour le chef de princi-pal parti d'opposition. — M. Tin Oo, président de la Ligne nationale pour la démocratie (LND), principal parti d'opposition au régime été condamné, vendredi 22 décembre, à trois ans de travaux forcés, a annoncé la radio d'Etat birmane. U Tin Oo a été reconnu coupable d'avoir rencontré des membres des services de défense [armée] qui manifestaient durant les trou de septembre et octobre 1988, d'avoir sourni une aide financière et d'avoir participé à une agitation visant à la désintégration du service de défense », a précisé la radio. M. Tin Oo avait été placé en résidence surveillée le 20 juillet 1989 en même temps que M™ Aung San Sun Kyi, quarante-quatre ans, secrétaire général de la LND. — (AFP.)

 BRÉSIL : un prêtre français assassiné. — Un prêtre français qui travaillait depuis neuf ans au Brésil, l'abbé Gabriel Maire, cinquante-trois ans, a été assassiné par balles, samedi 23 décembre, dans un quartier pauvre de Victo-ria, dans l'Etat de l'Espirito Santo, au sud-est de Rio de Janeiro. La police pencherait pour l'hypothèse d'un crime crapuleux, mais selon les déclarations de l'archevêque de Victoria, un crime politique ne serait pas à exclure car le père Gabriel Maire « avait reçu plu-

☐ BURKINA-FASO : sept exécutions. - Sept personnes auraient été exécutées dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 décembre et une trentaine d'autres, pour la plupart des militaires, ont été arrêtées en fin de semaine et sont actuellement détenues à Ouagadougou, a-t-on appris, lundi, de source bien informée dans la capitale burkinabée. ~ (AFP.)

sieurs menaces de mort». –

□ COLOMBIE : nouvelles extraditions de trafiquants de drogue. -Un avocat colombien, Victor Eduardo Mera-Mosquera, trentesix ans, a été extradé, dimanche 24 décembre, de Colombie vers les Etats-Unis où il était recherché deouis 1984 pour trafic de cocaîne. Par ailleurs, la police colombienne devrait extrader dans les prochaines henres une ressortissante britannique d'origine colombienne, Claudia Maria Goldworthy, recherchée en Grande-Bretagne

pour trafic de drogue. - (AFP.)

### Mgr Desmond Tutu en Terre sainte: « Les juifs ont droit à leur Etat indépendant »

BEIT-SAHUR (Cisjordanie)

de notre correspondant Tutu-P.L.O. yes, Israël no. - Le par des centaines de Palestiniens réunis sur une des collines de Beit-Sahur, cette petite ville chrétienne du sud de la Cisjordanie où Mgr Desmond Tutu. Prix Nobel de la paix et chef de l'Eglise anglicane d'Afrique du Sud, avait choisi d'aller prêcher dimanche 24 décembre.

Accompagné de son hôte palesti-nien, Mgr Samir Kapity, évêque anglican de Jérusalem, Mgr Tutu s'est rendu à la grotte dite du «champ des bergers», là où la légende veut que des bergers aient aperçu une étoile annonçant le miracle de la naissance d'un fils de Dien. C'est, sur une colline en pente douce plantée de pins para-sols, un lieu de grande sérénité qui surplombe la dépression de la mer Morte et que dominent, à l'est, les monts de Moab. Littéralement, Beit-Sahur veut dire « le lieu d'où l'on voit . C'est aussi cette ville de douze mille à treize mille chrétie qui, à l'automne, fut bouclée durant près de quatre semaines pendant que l'armée procédait à des saisies massives pour y briser une grève des impôts.

Complainte fréquemment enten-due en cette veillée de Noël : « Il n'y a pas grand-chose à célébrer cette année, alors qu'une centaine de résidents sont encore empri-

sonnés et que certains comme çants sont privés de leurs marchandises. » La direction unifiée du soulèvement (l'OLP) avait d'ailleurs décrété ce 24 décembre appréciée – dans la région. Les

commerces étaient fermés, la plupart des rues désertes, à l'exception d'omni-présentes patronilles de l'armée. Cédant à la colère des chrétiens et réalisant tardivement qu'il avait pour le moins manqué e tact, le mouvement islamiste Hamas a cependant annulé le mot d'ordre de grève générale qu'il avait, de son côté, lancé pour le

Comme il l'a fait depuis le début de cette visite privée en Terre sainte, Mgr Tutu s'en est tenu à une ligne prudente: - Nous soute-nons la lutte nationale du peuple palestinien », a-t-il dit, chaleureusement applaudi par une assistance de deux mille à trois mille fidèles. « Mais nous disons aussi, mes chers frères et soeurs, que les juifs ont droit à leur Etat indépendant », a ajouté l'évêque sudafricain.

Il devait ensuite se rendre à Bethléem où la messe de Noël était célébrée sans la moindre festivité. Là aussi rues désertes et commerces fermés pour cause de soulévement. Les seules décorations avaient été installées par le ministère du tourisme israélien.

**ALAIN FRACHON** 

### LIBAN

### Les combats entre le Hezbollah et Amal ont fait 27 morts dans le Sud

concordantes

Beyrouth (AFP). - Le Hezbol-·lah pro-iranien a affirmé, diman-che soir 24 décembre, avoir repoussé une offensive du mouvement pro-syrien Amal contre deux villages qu'il avait conquis la veille dans l'Iqlim at-Touffah au Liban sud. Les affrontements, qui ont éclaté samedi entre les deux formations chiites rivales dans cette région située à une quinzaine de kilomètres à l'est de Saïda, cheflien du Liban sud, ont fait vingtsept morts, dont quatre combattants d'Amal tués dimanche, et cent blessés, selon un nouveau bilan de sources hospitalières.

Dans un communiqué distribué à Beyrouth, le Hezbollah affirme que les miliciens d'Amal ont lancé quatre vaines tentatives couvertes par un intense barrage de feu au cours duquel l'artillerie de campagne, les canons de chars et les lance-roquettes multitubes ont été utilisés - pour tenter de repren-dre le contrôle des localités de Kfar-Fila et Aln-Oana. Des efforts sont déployés à Damas par les responsables syriens et le premier vice-ministre iranien des affaires étrangères, M. Mohammad Ali Bécharati, pour mettre un terme aux combats. Le chef d'Amal, M. Nabih Berri, et le secrétaire général du Hezbollah, cheikh Sobhi Toufayli, se trouvent à Damas, mais aucun contact direct n'a eu lieu entre les deux formations, a-t-on appris de sources

### URSS

#### La scission est consommée an sein du PC de Lituanie

Une session plénière du comité central du PC soviétique a été convoquée pour lundi 25 décembre dans l'après-midi à Moscou afin d'évoquer la situation en Lituanie. a annoncé M. Gorbatchev en clôturant, samedi 23 décembre, la seconde session du Congrès des députés. La semaine dernière, le vingtième congrès du PC lituanien avait proclamé son autonomie par rapport au PCUS et adopté un programme et des statuts distincts.

A la suite de cette décision, une scission s'est opérée au sein du PC de Lituanie, fort de 200 000 membres. Environ 160 délégués réunis dans la nuit de vendredi à samedi à Vilnius et affirmant reorésenter 32 000 communistes ont dénoncé cette «rupture (...) avec les prin-cipes idéologiques, politiques et organisationnels d'un parti marxiste-léniniste -. Le secrétaire de la branche du Parti communiste lituanien fidèle à Moscou, M. Mikolas Burokjavicus, a indiqué que le comité central - provisoire - avait l'intention d'adopter un « nouveau programme d'action » en janvier ou février prochain avant de convoquer un « congrès extraordinaire .. L'ancien PC maintenant autonome reste dirigé par M. Brazauskas, nommé en

Par ailleurs, les députés soviéti-ques ont déclaré dimanche - juridiquement nuls et non avenus depuis le moment de leur signature » tous les protocoles secrets signés par l'Allemagne et l'Union soviétique en 1939 et 1940 qui ont permis l'annexion par l'URSS des trois Républiques baltes. Le Congrès a également prononcé une condamnation morale, et politique - de l'intervention soviétique en Afghanistan. - (AFP, Reuter.)

### Demain

#### « Champs économiques » : le bilan de 1989

Le supplément hebdomadaire du Monde « Champs économiques», que nos lecteurs trouvent habituellement dans le numéro daté de mardi, sera publié demain (numéro daté du mercredi 27 décembre). Ce supplément est consacré au bilan économique de 1989.

----

- 9 - el mille

a: 10 de 666

الأوطيون وال

人名英格兰 医多种皮肤

The second

五日 法证 海豚

一日日本公司 思 摩诃

The section 1 to 10 to 1

- 2 事業 開催性・

eriot t**ha ya** 

· \* \*\* \* \* \* \*

----

Lorent States &

.. a Martin de differi

HE PARKE ME

a gray bigitt.

. 'ye didihibi

R. Ang Na

and and gare

- a - 1 - a - c - g

2 T-12-8 Met

D LEWIS CO.

The Party of State of

- --

Port der aber ber

tire, serie A. P. S. C. ALPHA TO A DOM S. Sandara rens e**ntre** 

لانتوك أوعمان

2 446 pti ŀ コンド 海の物理 **(40** 70) . a mit Stuffe

and the second second THE RESIDENCE SHOP 一体 なけなむ 警覧 A STATE OF BRIDE 1. 18 19 19 W e en On gelein 200 ml in der en egyptette i 🧸

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* - In the party マン・ディー (金) er o en u**itte** 

anti- mie friede اقتصال و Parket of All THE ME. over 5 min 54 miles ( **李安**章 16.7 **公共**年 page . and the second second 213 Safe . 1-10-15 **\$2-06** \*\* 15 \* Name } Samme & partie ba - NE CHARME SHE MAKE THE RESERVE AND PARTY AND PARTY. 2011年 海海 🧱 രക്കും ട്ട

**建筑 無** en en en en en THE RESERVE OF Sales de THE RES

